81-241 p. 4.5: Jeartie de l'I. du vale

LH

Che

# HISTOIRE

## DE L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

### CONTENANT

L'Histoire des Abenaguis, la Paix generale dans toute l'Amerique Septentrionale, sous le gouvernement de Monsieur le Comte de Frontenac & Monsieur le Chevalier de Callieres, pendant laquelle des Nations éloignées de six cens lieuës de Quebec s'assemblement à Monreal.

PAR Mr. DE LA POTHERIE, Co.

TOME IV.

Enrichie de Figures.



### A PARIS.

Chez Brocas, Quay de Conti, au Pavillon du College des Quatre-Nations, aux Armes de Mazarin.

M. DCC. LIII.

Avec Approbation & Privile e du Roy.

## HISTORRE DE LAMERIOUE SEPTENTRIONALE. CONTENSE

I Hilfeire der Ab eaguit, da Paix generale can teure PAmerique Septent morale, tous le gouvernement de Monficus le Comte de l'America de Comte de livret a pensant laquelle der Mations éluiques de fix cer faquelle der Mations éluiques de fix cer faquelle der Mations éluiques de fix cer faquelle der Mations éluiques de Mations éluiques de fix cer faquelle der Mations éluiques de mations de suitant de suita

- 4 Per Ale, or ta Pornierie, C.,

TOME IV.

in the Figures.

#### A PARIS.

Y as Pacifical de Comerça Pacifica de Comerça Notario State a pack

white we want to be a first than



### IX LETTRE

Thiorbathariron Chef Iroquois de la montagne de Montreal, est soupçonné de trahison par les Colliers dont il est chargé de la part des cing Nations Iroquoises. Differents Partis en campagne contre les

Irequois.

Quincon de Saint Ours, (Oncle à la mode de Bretagne de Madame la Maréchale de Tallard) Commandant des Troupes d'un désachement de la Marine; arrête les irruptions des Iroquois sur le fleuve saint Laurent.

Neuf cens guerriers Outaonaks font de grands desordres chez les Iroquois.

Grands éclaircissemens à Michilimakinak entre les Outaonaks & le Commandans Erançois.

Andience à Noskatin, Chef de vingtdeux Villages.

Scoux, qui vient faire Alliance avec le Comte de Frontenac.

Réponse au Vice gouverneur de Baston par Tome IV. Histoire des Mours
Ousanmiboueza & Ekesambrames, Chefs
Abenaguis.

Le Comte de Frontenac donne Audience à plusieurs Chefs ses Alliez.

La Durantage Capitaine, défait les Iroquois au lac Champlain.

Les Iroquois du Saut envoyent prier les Outaquaks de venir voir brûler un prisonnier Iroquois, pris par la Durantaye,

#### ONSIEUR, IN AL

Je ne suis point surpris de toutes les queltions que vous me fites chez le Roi sur mes Voyages, sans savoir qui vous êtiez, Monsieur, je m'aperçus insensiblement qu'il y avoit en vous beaucoup de discernement sur tout ce qu'il y a de curieux dans le monde, il faut avoir autant de délicatesse d'esprit que vous en avez pour avoir aprofondi & dévelopé vous-même tout ce que je lavois par experience. Je fus ravi d'aprendre dans la suire par Monsieur de Cheladet, que c'étoit Monsieur le Marquis de Courtenvaux à qui j'avois l'honneur de parler. C'est une consequence de cerre ingenieuse curiosité qui vous est si naturelle que je tâche de yous fournir ici des objets capables de la

fa le ne de de ge

mo ceu api qu'

fi b

defi avo agre cher mou

Ta

com rhati gné Ceus Com pour & Maximes des Iroquois.

fatisfaire. C'est avec raison, Monsieur, que le Sage nous dit de ne nous point sier à nôtre Ennemi, il connoissoit bien le cœur de l'homme & savoit que les protestations d'amitié d'un fourbe sont autant de pieges qu'il nous tend.

Que vous dirai-je, Monsieur, du caractere de l'Iroquois, il parle & pense tout autrement, il se mésie de tout le monde, & tâche de penetrer la pensée de ceux avec lesquels il à affaire, parce qu'il aprehende toûjours qu'on ne lui fasse ce

qu'il est prêt de faire aux autres.

Le Comte de Frontenac-les connoissoit si bien qu'il ne se sioit à eux qu'autant que sa prudence lui faisoit découvrir leurs desseins. Toutes les Ambassades qu'on lui avoit saites jusques alors auroient slaté agreablement un cœur qui se laisse tou-cher par le doux poison de vanité & d'amour propre, mais il avoit trop de discernement pour ne les pas prévenir.

Tarcha Député des Onneyouts, qui étoit venu avec le Pere Milet, s'en retourna au commencement de Novembre avec Thiorhathariron Sauvage du Saut, accompagné d'Onon Sista Sauvage de la montagne. Ceux ci avoient demandé permission au Comte de Frontenac d'être de ce Voyage, pour l'informer de ce que l'on diroit dans

A 2

Chefs

nce è

r les pri-

staye,

ris de chez ir qui infenicoup va de ir au-

elopé expela fuicétoit

aux à st une riosité

he de de la Histoire des Mours

les conseils d'Onnontagué. Ils revinrent avec un Anié le vingt-quatre Mars, qui venoit voir sa sœur au Saut. Tarcha les conduisit jusques à une riviere qui tombe au pié du long Saut, à trois journées de Montreal, où ils trouverent Thathakoüicheré à la chasse, qui n'avoit pas été à son païscomme on l'avoit crû:

VO

le

les

Ve fa

qu

fic

du

0

tr

po

ď

ric

P

bi

gı

H

Le Gouverneur de Montreal interrogea Thiorhathariron fur plufieurs particularités ? celui-ci lui dit qu'il n'avoit jamais oui parler que d'Ougan fut arrivé à Manathe; mais qu'il avoit sçû que quatre cens Soldats Anglois y étoient arrivez, & que les marchandises y étoient fort che es ; que le frere de Piftre Scuestre Flamand, qui étoit à Onnontagué, l'ui avoir dit en confidence que les Bastonnois poussoient ceux de la Nouvelle York & les Iroquois à faire la guerre, & qu'au contraire ceux d'Orange étoient si fort portez à la Paix, que trois des leurs devoient accompagner les Iroquois quand ils viendroient en ce païs, pour en conferer ; que si les Onnontaguez n'étoient pas venus dans les quatrevingt jours prescrits, c'est parce qu'ils en avoient été empêchez par les Anglois qui les avoient engagez d'aller chez eux, où ils avoient trouvé un nouveau Commandant à Orange, auquel ils demanderent se qu'il vouloit d'eux.

on pais errogeà ticularimais oui lanathe; ens Solque les ; que le qui étoit onfiden ceux de is à faire eux d'Or aix, que agner les ce pais, Onnonta's quatrequ'ils en iglois qui cux, où ommananderent

vinrent qui ve-

es con-

mbe au Mont

üicheré

Celui-ci répondit qu'il ne savoit pas ce qu'ils vouloient eux-mêmes, & qu'il n'avoit point scû qu'on leur eut fait dire de le venir trouver. Que le sujet pour lequel les Onnontaguez n'étoient pas venus avec lui pour réparer la faute qu'ils avoient faites de ne pas le rendre pres du Comte de Frontenac au temps marqué, supose qu'ils voulussent la Paix, étoit l'aprehension où ils étoient qu'aprés lui avoir rendu tous les prisonniers François, il ne fut lui-même les attaquer chez eux avec les Outaouaks, ayant été averti par divers transfuges qu'il avoit donné un grand Collier sous terre aux Nations a enhaut pour venir le joindre, & aller ensemble manger les villages d'Onnontagues & d'Onneyout; qu'ainsi ils ne voudroient pas qu'on leur eût envoyé le Capitaine Maricour avec des prisonniers de leurs gens pour les rassurer.

Il étoit ailé, Monsieur, de juger du peu de Foi des Iroquois. Ces Batbares paroissoient attachez aux Anglois qui étoient bien ailes de tirer les negociations en longueur, pour empêcher les François d'entreprendre sur leurs Villages, & ce qui fit conjecturer qu'ils étoient d'intelligence fut que Thiorhathariron pria que l'en envoya chercher un Parti des Sauva-

ges du Saut, qui avoit ordre de faire conp du côté d'Orange. Leurs interêts étoient communs; ce qui eut frapé l'un, l'autre s'en seroit ressenti par l'union secrete qui étoit entreux. Thiorhathariron alla luimême faire au Comte de Frontenae un

détail plus exact de son voyage.

Etant arrivé, dit il, à Onnontagué avec mon frere, voici ce que j'ai dit par un Collier aux Iroquois & aux Anglois. Nous sommes ici de l'agréement de nôtre Pere sur la demande que sui en a faite Tarcha, pour vous dire que nous sommes sutpris de vous voir venir un à un parler de Paix; au lieu de venir tous ensemble amener les prisonniers de notre Pere Onontio, comme il avoit témoigné le source, car c'est votre Pere comme le nôtre.

Par un second Collier que ceux du Saut & de la Montagne m'avoient donné, je seur ai dit. J'ai écouté ce que vous avez dit à notre Pere Onontio, que vous avez aplani les chemins d'ici jusques à Quebec, je les applanis aussi afin que vous y puississiez venir, mais tous ensemble.

J'ai laissé à Montreal, continua Thiorhathariron (parlant toujours au Comtede Frontenac) deux Colliers que les Iroquois m'ont donnez, qui s'adressent aux Sau lescont leur che les yen font gne

liers avio fix o

de foreformente

& di mene qui s senti

de se

ire conp étoient , l'autre rete qui alla luienac un

dit par Anglois, de nôtre ite Tarfommes n parler nfemble re Pere signé le commé

du Saut nné, je us avez us avez Quebec, y puis-

Thio-Comteles Iromt aux Sauvages du Saut & de la Montagne, par lesquels ils leur témoignent la joye qu'ils ont eûe de me voir avec mon frere dans leur païs où nous sommes allez de notre chef avec l'agrément d'Onontio, & qui les prient de se joindre à nous pour moyenner qu'on leur rendent leurs gens qui sont parmi ceux du Saut, & de la Montagne, & de Lorette.

J'ai laitsé pareillement deux autres Colliers pour remerciement de deux que nous avions reçûs à Onhontagué, & en voicisix que j'aporte de la part des Iroquois à notre auguste Pere Onomio.

PREMIER COLLIER.

Nous exhortons le Capitaine Maricour de se joindre à nous, comme faisoit autrefois son Pere, pour obtenir la Paix de Monsieur le Gouverneur. La natte est préparée pour lui Onnontagué.

LE SECOND COLLIER.

Nous exhortons le Capitaine Maricour & du Planti, de nous amener au commencement du Printemps les prisonniers qui sont parmi les François. Ce sont les sentimens de toute la cabane.

TROISIE'ME COLLIER.

Nous prions Onontio d'arrêter la hache de ses Neveux, les gens de Lorette & des Abenaguis.

QUATRIE ME COLLIER.

Com.ne Onontio est obei de ses enfans, nous le prions de nous faire rendre nos freres qui sont prisonniers chez les Nations d'enhaut.

CINQUIE ME COLLIER.

Pitre Anglois, nous a dit qu'Onontie lui a fait savoir qu'il avoit toute liberté de venir lui parler, mais qu'il ne le pouvoit sans le consentement du Roi d'An-

gleterre.

Toutes ces demandes étoient si infolenres que le Comte de Frontenac fut fort piqué contre ces deux Sauvages qui sans ordre étoient entrez en negociation; il ne voulut point répondre à ces Colliers. Bien plus il dit à l'Anié qui étoit venu avec eux que s'il en eût vallu la peine il lui auroit fait tâter de la grillade, pour aprendre à d'autres à ne pas venir espionner, sous prétexte de pourparler : qu'il feroit mettre à la chaudiere tous ceux qu'il pourroit attraper, ne les regardant d'orenavant que comme des Espions. Qu'il n'écouteroit aucunes propositions, s'ils neilui ramenoient non seulement tous les prisonniers François, mais encore tous ceux de fes Alliez qu'ils ont entre leurs mains,

Ces deux Sauvages ne furent pas trop contens de l'acceuil qu'il leur fit. Le pre-

mier

m

uı

V

di

P

en

II

Onontio lui liberté de ne le pou-Roi d'An-

IER. BIG

fes enfans, rendre nos

ez les Na-

esi infolennac fut fort ges qui lans iation; il ne olliers. Bien nu avec eux il lui auroit aprendre à onner, sous feroit metu'il pourroit d'orenavant 'il n'écouteils neilui ras les prisoneous ceux de urs mains.

ent pas trop t fit. Le pre-

mier

mier qui avoit envie de passer chez les Iroquois, demanda qu'il lui fut accordé deux mois pour faire une meilleure négociation. L'on vit bien que c'étoit un fourbe, & on ne le connût que trop dans la suite. En effet, il donna deux Colliers à Thathakouichere & à sept Chess les plus considerables du Saut, qui ne les voulurent pas recevoir. Il les avoit reçûs lui-même chez les Iroquois.

Le premier s'adressoit directement à lui : Etes-vous de même cœur, disoientils avec Ononsista, & peut on vous parler à cœur ouvert? Surquoi il avoit répondu, si vous avez quelque chose à dire, dites-

le moi en particulier.

C'est donc à vous, continuerent-ils, & à Thathakouichere, que nous savons être de vos amis, & des plus Considerables du Saut, que nous parlons; & nous vous disons que nous vous avons déja parlé par Theganissorens par un Collier; mais vous avez rejetté ma voix. En voici un autre que nous mettons entre vous & votre ami Thathakouichere, pour vous dire que comme bons Chrétiens vous portiez Onontio à la Paix.

C'est sous terre que je mets ce Collier entre vous deux, où il faut qu'il demeure trois ans, pour vous dire qu'il faut que

Tome IV. B

wous fassiez cas de l'union que vous dewez avoir entre vous, & que vous n'oubliez pas que vous avez ici votre ancienne terre, que vous devez nous avertir des desseins d'Onontio, sans vous découvrir à lui : n'aprehendez point de venir chez nous, vous y serez toujours les bien venus. L'on peut dire, Monsieur, que ce Tiorhathariron étoit un des plus grands ennemis domestiques qui fut parmi nos Sauvages, quoiqu'il fit paroître beaucoup d'empressement pour tout ce qui nous regardoit. Il donna avis aux Iroquois qu'il le presentoit une occasion favorable pour faire coup sur des François voyageurs qui étoient restez dans la grande riviere, & sur les Algonkins & Nepiciriniens qui y chassoient. Les Anglois, qui étoient à Onnontagné, insisterent fort que l'on ne fit l'entreprise. Les Aniez, qui avoient été abandonnez de ceux ci dans un combat, n'en voulurent rien faire. ils ne songoient pour lors qu'à la Paix, sans vouloir encore aigrir le Comte de Frontepac. Ils leur dirent que les ayant si peu garantis de ses coups ils pouvoient y aller eux-mêmes.

de

de

de

ď

no

Á

ta

ra

m

la

Cin

ta

Assinaré Onneyout de Nation, qui étoit depuis long temps avec les Nepiciriniens donna ces avis, & il ajoûta que le mê-

vous deus n'ouanciens avertir s découde veiours les onsieur. des plus fut parparoître tout ce aux Iroalion fa-François s la gran-& Nepi-Anglois, erent fort niez, qui c ci dans en faire, Paix, sans e Fronte-

, qui étoit iciriniens e le mê-

nt si peu

nt y aller

me Tiorhathariron avoit détourné les Iroquois de venir parler à Onontio l'Hiver les ayant affurez de leur rendre compte de l'état des affaires.

Le Comte de Frontenac ne laissa pas de détacher differens Partis, il étoit à propos de tenir nos Canadiens en haleine, & d'avoir quelques prisonniers qui pussens nous informer des démarches des ennemis. Saint Ours qui commandoit quinze Sauvages du Saut, amena d'abord trois Aniez, nonobstant la prétendue Paix que ceux ci s'efforçoient de leur alleguer.

Tothariron, Chef de la Montagne, accompagné de deux de ses Sauvages, attaquerent einq Flamands si proche d'Orange, que l'on entendit fort distinctement la voix de ceux qui parloient dans la Ville; quatre se fauverent, & le cinquiéme eut la chevelure enlevée. Ce coup si hardi donna assez de frayeur aux habitans. Enfin un troisième Parti enleva un Cavalier Flamand, & tuërent le cheval.

L'on aprit, Monsieur, par ces prisonniers que les Onneyouts avoient refusé d'envoyer aux Anglois Tiorhathariron & Ononsista, qu'ils avoient demandez avec instance, lorsqu'ils les surent à Onnontague.

Les Anglois qui mettoient tout en ula-

ge pour aigrir les Iroquois contre nous ; leur dirent que le Comte de Frontenac no faisoit que les amuser, qu'il n'agissoit pas selon les manieres des Européens, & qu'ils lui seroient bien tôt connoître l'esset de tous ses préparatifs de guerre: qu'ils vou yoient d'ailleurs les guerriers Iroquois qui avoient donné dans leur sens, aller attendre à la grande riviere les Sauvages & les François qui devoient monter & décendre. Ils avoient résolu en cas que ils sussent les plus forts de les tailler en pieces, où s'ils étoient en plus grand nombre ils leur devoient dire que la Paix étoit conclué.

On savoit ainsi qu'il étoit arrivé des troupes d'Angleterre, qu'on levoit dans le païs quinze cens hommes pour s'opofer au rétablissement du Fort Frontenac, & que les Iroquois avoient promis de fournir aux Anglois huit cens hommes si les François commençoient la guerre.

L'on étoit déja trop convaince de la fourberie des Iroquois, ils en donnerent encore des preuves si convaincantes que l'on ne sut point surpris d'aprendre que deux Aniez ayant rencontré trois François au delà du Fort la Mothe, qui est dans le lac Champlain, se demanderent les uns aux autres qui vive. Nous sommes

N G G

di Li

ra Pora

de T de

ap

13

ontenac no gissoit pas l'esset de qu'ils von Iroquois ens, aller es Sauvant monter en cas que tailler en cand nome Paix étoit

arrivé des voit dans voit dans voir s'oporontenac, romis de hommes la guerre, neu de la donnerent antes que endre que cois Frane, qui est manderent us s'ommes Aniez, dirent les premiers: & nous nous fommes François. Bon, reprirent les Aniez en couchant en jouë, ceux ci ce sont ceux que nous cherchons. En même-tems, Monsieur, Montour reçût un coup de sufil qui ne l'empêcha pas de tirer le sien sur celui qui l'avoit blessé, qu'il jetta par terre comme mort; les deux autres François en sirent autant du second; mais ils surent bien surpris lorsqu'ils les entendirent un moment aprés faire des cris. Les François gagnerent bien vîte du pied, dans la crainte où ils étoiene, qu'il n'y eut plusieurs Sauvages dans un bois voisia.

Quelques jours aprés l'on prit un de ces blessez, qui raporta qu'il s'assembloit à Orange beaucoup d'Anglois & d'Iroquois, pour faire quelques expeditions considerables dans les habitations Françoises.

Le Comte de Frontenac qui se voyoir menacé de toutes parts, mit tous ses soins de bonheur aux fortifications de Quebec. Tout étant en bon ordre pour recevoir dereches l'armée Angloise qui avoit déja si mal réussi, il monta à Montreal pour prendre d'autres mesures du côté du Fort-Frontenac qu'il avoit voulu réparer. Il aprit aux trois Rivieres le coup que les ennemis avoient fait depuis deux jours au lac des deux Montagnes, au bout de

l'isse de Montreal. Charleville qui avoit aperçû de la sumée dans cet endroit, ent la curiosité de savoir ce que c'étoit. Il sit rencontre d'un canot de quinze Iroquois contre lesquels il se batit vigoureusement. Il reçût malheureusement deux coups de suils & de sièches, dont il mourut. Le choc sut rude. Sept Sauvages qui étoient dans son canot ne pouvant resister davantage, forcerent de rames pour ne pastomber entre leurs mains, aprés leur on avoir tué cependant quelques uns.

94

ge

an

pe

BO

len

&

OC

tou

gu

gru n'é

For

rea

dit

que

ou

jeu

daı

de.

Co

foie

fair

avo

ils qu'

lem

Aussi tôt que l'on eut apris cette action, l'on détacha Repentigni, Nepissisniens & Sauvages du Saut & de la Montagne, pour surprendre ces Iroquois.

Quand on crût, Monsieur, les trouver au lieu où l'on disoit qu'ils avoient fait ce coup, l'on vint dire à Montreal que les notres s'étant separez en deux pour tâcher de les joindre, Repentigni avec quatre autres François avoient été tuez dans la riviere des Prairies. L'on envoya incessamment saint Ours Capitaine, à la tête de cent vingt hommes, tant François que Sauvages, dans des bâteaux plats, & il vint heureusement à bout d'arrêter les courses de ces Barbares qui s'étoient répandus de toutes parts.

Les affaires n'ont pas toujours, Mon-

qui avoit roit, ent oit. Il sit Iroquois usement. coups de urut. Le i étoient er davanr ne pas s leur on

ns. cette ac-Nepifirila Monuois.

es trouavoient
Montreal
leux pour
gni avec
été tuez
i envoya
ine, à la
François
x plats,
d'arrêter
s'étoient

s, Mon-

sieur, de si mauvais succés, qu'il n'y ait quelquesois des retours heureux qui répare le passé. On console souvent les affligez pour participer aprés à la joye de ses amis. L'on sut touché à la verité de la perte que l'on venoit de faire; mais les nouvelles que l'on reçût ensuite consolerent. Elles portoient que nos Outaouaxs & nos Alliez faisoient merveilles, n'étant occupez qu'à porter le fer & le feu chez tous nos ennemis; qu'il y avoir neus cens

guerriers en campagne qui les fatiguoient

cruellement, à la reserve des Hurons qui n'étoient point partis.

Courtemanche, qui commandoit un Fort chez les Miamis, décendit à Montreal avec douze canots d'Outaouaks, & dit au Comte de Frontenac que les Iroquois ayant enlevé trois femmes & trois ou quatre enfans Miamis, avec le plus jeune fils de leur Chef, qui piochoient dans leurs champs, s'étoient aprochez de son Eort sans que l'on s'en aperçût. Courtemanche, dis je, voyant qu'ils pafsoient leurs fusils dans ses palissades, fit faire une décharge si à propos, qu'aprés avoir tué & blessé beaucoup de leurs gens ils se retirerent en desordre, lui criant qu'ils n'en vouloient pas à lui; mais seulement aux Miamis, parce que la Paix

Histoire des Maurs étoit faite entr'eux & Onontio. Ils ne fait voient comment se venger de l'affront qu'ils venoient de recevoir. Ils voulurent l'engager ensuite de venir dans leur camp, sous prétexte de lui remettre les Esclaves qu'ils avoient faits. Courtemanche leur répondit qu'il ne leur feroit aucun mal, s'ils vouloient entrer chez lui pour faire un échange de part & d'autre. Toutes ces Conferences faites à pleine tête ne se terminerent qu'à des injures: on suivit à la piste les Iroquois. L'on trouva au bas d'une riviere voifine quinze brancards, qui faisoient juger qu'il y pouvoit avoir trente blessez, & l'on vit dans des brousailles sept à huit places toutes pleines de sang.

L'Officier qui avoit relevé Louvigni, Commandant de Michilimakinak, voulut favoir le motif qui avoit engagé le Baron, fameux Chef des Hurons, à recevoir deux Colliers de la part des Iroquois, fous prétexte qu'ils tenoient deux de fa Nation prisonniers. Il assembla plusieuts des Alliez avec les Hurons, & leur fit un discours assez convenable à leur manière. Mes Enfans, je veux vous dire ma pensée, sur ce que l'Iroquois vient de faire; il a formé le dessein de manger le Miami, & en chemin faisant il a lié cinq

re que No que co un en

vei ave & fon

CFO

le

fait fait & fait que con fur feil tout fe re

fion

l'affront'
ls vouludans leur
mettre les
murtemanferoit aur chez lui
d'autre.
à pleine
s injures:
L'on troune quinze
ju'il y pou-

n vit dans

ces toutes

Louvigni,
ak, voulut
é le Baron,
à recevoir
Iroquois,
deux de fa
a plusients
& leur sit
à leur masus dire ma
is vient de
manger le
la lie cinq

ou six Hurons, à ce que l'on dit, & faisant restexion qu'un coup de si petite consequence ne laisseroit pas d'allarmer les Nations, & les faire tomber sur lui, ce qui l'obligeroit de rompre son projet contre le Miami it à use de ruses imitant

qui l'obligeroit de rompre son projet contre le Miami, il a usé de ruses, imitant un homme qui veut surprendre & tuer son ennemi sans courir aucun risque; il prend le temps qu'il dort, & quoique son chien veille à sa garde, il aproche cet animal avec un os qu'il lui jette en le caressant,

& pendant qu'il le ronge, il poignarde son maître.

Qu'en arrive il encore, le chien qui croyoit avoir fait capture, se trouve pris' lui-même par celui qui l'a caressé, & étant mis à la chaudiere avec son maître qu'il a si mal gardé, tous deux font la proye de leur ennemi commun qui en fait un bon repas. Voila ce que l'Iroquois fait par ce Collier, il veut manger son ami & son Allié, c'est pour cela qu'il vous jette ce Collier, sachant bien que pendant que vous serez occupez à l'admirer, à le considerer, à le tourner de toutes parts sur votre natte, à tenir conseil sur conseil, en un'mot à ronger cet os, il aura tout le temps de détruire le Miami, & de se retirer sans danger, en attendant l'occasion favorable de vous faire bouillir à

votte tour dans la chaudiere qu'il forge par les Colliers qu'il vous envoye.

Je fai enfin que plusieurs d'entre vous ont éprouvé en leur particulier la perfidie de l'Iroquois, & que plusieurs Nations qui n'ont plus de noms ont essuyé fa trahison; & toi qui n'est qu'un foible reste tu dois t'en fouvenir mieux que personne. C'a, courage, soyez des hommes des maintenant, ou prenez la fuite, vous éloignant au delà du Soleil. Pensez vous vivre en sureré proche d'un voisin qui ne respire que le sang, & dont le cœur est rempti de venin contre le reste des hommes. Seroit-il bien vrai qu'un méchant Collier vous lieroit les mains & vous creveroit les yeux, s'il est possible que vous n'y voyez plus goute; ouvrez du moins vos oreilles pour m'écouter, que ce que je vous dirai tombe dans votre cœur, & retenez le bien.

Il faut que vous rompiez les liens dont l'Iroquois a crû vous avoir garoté, s'imaginant que vous n'auriez pas l'esprit de vous en apercevoir : il ne faut plus que vous regardiez ce Collier qu'avec des yeux d'indignation, parce que de quelque côté que vous puissez le tourner, la trahison est toûjours cachée sous lui comme le feu sous la cendre; songez maintenant à ce

**fen** VOI fe i arn con 800 lage tête vou gco fair à l'e mut Vill rem la n

Paix Iroq ( c'é ves Si

fa v

que

ils fi leurs fans lienr & Maximes des Iroquois.

mue vous devez faire, voici une occasion favorable, le maître de la vie yous la presente: si vous allez secourir le Miamis qui vous tend les bras, sans doute l'Iroquois se trouvera accablé sous le poids de mes armes victorieuses. J'ai ici des François considerables qui connoissent l'Iroquois, & qui ont plusieurs fois mangé leurs Villages, ils sont prêts à se mettre à votre tête avec tous les François qui sont ici, vous voyez leur valeur, imitez-les, songeons encore une fois non seulement à faire la guerre, mais à la continuer jusques à l'entiere destruction de l'ennemi commun. Depuis qu'elle est commencée vos Villages en ont groffi, vos cabanes se sont remplies d'enfans & de belle jeunesse; voila ma parole, c'est l'esprit d'Onontio, c'est ue ce que sa voix, écoutez-là bien, & c'est tout ce cœur, & que j'ai à vous dire.

> Quelques uns s'aviserent de dire que la Paix avoit été faite à Montreal, & que les Iroquois avoient amené la robe noire, ( c'étoit le Pere Milet ) & tous les Escla-

ves François.

Si la Paix est faite pourquoi donc vontils fraper le Miamis, peuvent-ils porter leurs haches impunément contre les enfans d'Onontio. sans que celui ci leve la sienne pour les venger.

il forge

de. tre vous a perfidie -Nations vé fa traible reste e personmmes des vous éloivous viin qui ne cœur est des homméchant vous creque vous du moins

liens dont té, s'imal'esprit de t plus que ec des yeux elque côté la trahison nme le feu enant à ce Histoire des Maure

Tous ces préambules n'étoient pas encore suffisans pour découvrir tout le mistère de ces Colliers, il faloit en avoir une connoissance plus parfaite: l'on tint le seize de Mai un Conseil où beaucoup de Chefs se trouverent. Le Baron qui se voyoit la partie la plus lezée par le reproche qu'on lui sit, étoit bien aise de se disculper; il commença, Mr, à entamer le discours.

Le Baron , Chef Huron.

' Je parle à toutes les Nations. Le maître de la vie est témoin que je ne veux rien ajoûter n'y diminuer au recit veritable de

tout ce qui s'est passé.

Cinq de nos gens avec deux de nos Efclaves Iroquois ont été rencontrez & pris par l'ennemi, qui en ayant délié trois en a arcené deux avec eux pour être les spe-Chateurs du coup qu'ils vouloient faire sur les Miamis, & être menez ensuite à Onnontagué, où toutes les affaires doivent se conclure, afin qu'aprés un d'eux vienne à Michilimakinak & l'autre à Montreal en faire leur raport: ils ont délié ces trois par un Collier, & ils leur en ont donné un autre pour porter ici , leur témoignant qu'ils avoient du bonheur de n'avoir pas été pris sur une autre terre, & qu'eux aussi étoient heureux d'avoir délivié deux hommes de leur Nation,

Gardons-

lu

Q

d'u

à (

Ire

On

240

me

con

tou

Mia

dre

roqu

n'en

pas f

tom

à Mo

dife

qu'A

ne vo

notre

toque

t pas ond it le miavoir une nt le seize de Chefs voyoit la che qu'on culper; il discours.

s. Le maîe veux rien eritable de

de nos Efntrez & pris
élié trois en
être les speent faire sur
nsuite à Onires doivent
d'eux vienne
à Montreal
élié ces trois
ont donné un
témoignant
n'avoir pas
qu'eux aussi
té deux hom-

Gardons-

Gardons nous donc bien, mes freres, de gâter le discours, car ils affurent que le Gouverneur a louié & employé Tiorah. shariron pour menager la Paix, & que celui-ci est acuellement à Onnontagué. Quand à nous qu'avons-nous pû faire que d'envoyer avertir les Miamis de se munir d'une bonne Palissade, & les encourager à se battre en gens de cœur. Les Nations Iroquoises s'étant assemblées l'Hiver à Onnontagué, se sont recommandez aux uns & aux autres de ne point fraper sur aucune Nation de celle des Lacs; & comme nos gens n'ont point pensé à la guerre contr'eux cet Hiver, ils avoient voulu tourner leur hache seulement du côté du Miami.

Que l'Outaouak Okantikan ayeà rendre compte de tous les Colliers dont l'Iroquois l'a chargé, puisque nous Hurons n'en étant pas encore informez, ce n'est pas sans sujet que nous en sommes surpris.

Okantikan n'a-t'il pas aporté ici l'Automne un trés grand Collier qu'il a reçt à Montreal mous demandons qu'on nous dife ce que sont devenus cinq Colliers qu'Amik avoit aporté de leur part. Nous ne voulons rien cacher ayant en vûë que notre Pere soit informé de tout. Enfin l'I-roquois disoit par ce Collier que pour unis

Tome IV.

Histoire des Mours

toute la terre il alloit manger le Miami; invitant toutes les Nations du Lac à s'affembler avec les François vers le détroit, lors que les feüilles seroient rouges, (c'est à dire l'Automne) toutes les Nations, à la reserve de l'Amik, vous convient à ce rendez-vous. Voila tout ce que j'ai à dire, qui est la pure verité.

le

q

n

Les Outaouaks si piquant d'horneur, youlurent, Monsieur, justifier leur conduite en plein Conseil. Tous ces Colloques donnerent de grands éclair cissemens.

La Grosse-Tête, le plus considerable des Outaouaks du Sable, voulant prendre les interêts de sa Nation, répondit sur le champ au Baron.

La Grosse-Tête, Chef des Outaonaks du Sable.

Mon frere le Huron, tu me faits ici un reproche faisant parler Okantikan, lequel n'a pas porté ce Collier: tu dis que tu ne cache rien, tu biaise pourtant, & quoi que j'entende tout ce que tu dis je ne conçois pas tout. J'ai cependant quelque joye de ce que nos gens vivent au détroit, j'en étois en peine, car à l'arrivée du dernier Commandant de Michilimakinak cet Automne, il n'a pas parlé sur ce ton là, m'ayant au contraire toûjours dit de me méger, & voila Mantet considerable chez les

& Maximes des Iroquois.

François, & digne de Foi, qui assure que tout est en armes au Sud, & que nos gens

même ont fait coup cet Hiver.

Cheingouessi Outaouax Cinago, dit, allez vous y froter vous hommes de bas esprit, voila un beau rendez vous que le détroit.

Il se leva un autre Outaouax plus sin que les autres, qui donna encore une bon-

ne repartie.

Ouiskouchs Outaouak-Cinago. Loin de nous ce Collier, nos Anciens aprés en avoir reçû des Iroquois plein des sacs, ont été tuez dans la même année.

Le Baron qui leur tiroit les vers du nez découvroit insensiblement les sentimens de leur cœur, il reprit son discours.

Le Baron.

Moila mes freres comment nous sommes en peine de ce qui se passe à present chez notre frere le Miami, & de nos gens du détroit qui n'arrigent pas.

Un autre Chef plein d'esprit, qui étoit tout-à fait dévoué à nos interêts, sit assez connoître la part qu'il y prenoit, lors

qu'il dit

Le Rat Chef Huron.

Nous n'avons qu'une cabane & un feu; & nous ne devons avoir qu'un même est prit: lions-nous, l'occasion est belle, il y

e détroit, ges, ( c'est ations, à vient à ce 'ai à dire, 'hor neur, leur con-

e Miamî l

ac à s'alf

ces Collocissemens. nsiderable nt prendre ndit sur le

Outaouaks

faits ici un can, lequel que tu ne conçois que joye de troit, j'en du dernier nak cet Auon là, m'ade me médle chez les

à du bled au village pour nourrir les femmes & les enfans, nous avons de braves gens, qui nous empêche de ne mourir qu'en hommes & en défendant nos vies, seronsnous paisibles pendant que l'on amene nos freres? Je croi à la parole de Quarante Sols notre Allié, qui quoique prisonnier nous exhorte à ne point nous sier à l'Iroquois: nous ne devons avoir de volonté que celle de notre Pere, & nous ne pouvons faire la Paix sans lui: prenons un lieu assuré pour établir notre resolution.

La Groffe-Tête.

Mon Conseil est pris, je n'ai point d'autre volonté que celle de notre Pere, tou-

sefois il est bon de s'assembler.

Tous ces projets de venger les Miamis étoient admirables, mais sans effet; tout se termina à fermer leur village de bonnes Palissades, & à mettre à couvert les vieillards & les ensans, quoiqu'ils fissent souvent des Festins de guerre où ils formoient de grands desseins contre les Iroquois. Le Commandant de Michilimakinak voyant cette insensibilité envoya un petit parti de seize hommes, qui en attira un autre de soixante.

Je ne peux m'empêcher, Monsieur, de vous faire le recit d'une chimere que le Baron se forma dans son imagination; oint d'aus ere , tou-

tion.

ffet; tout de bonnes les vieiles fent fouformoient oquois. Le la voyant it parti de autre de

fieur, de re que le gination, pour tâcher de leurer les Outaouaks, c'étoit un homme si artificieux qu'il étoit difficile de penetrer ses sentimens. Il avoit, dit-il, une affaire de grande importance à communiquer; il falut tenir un Conseil exprés pour lui donner Audience, auquel il invita les Sauvages de Michilimakinak, les Peres Jesuites, & les François les plus Considerables.

Le Baron.

L'on a trouvé cet Hiver, dit-il, dans la terre du Sakinan un vieillard avec sa femme , âgez chacun d'environ cent ans, qui ont demeuré-là depuis l'ancienne déroute du Huron, dans un Desert ou Champs qu'ils ont trouvé tout fait. Il a raconté tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années, ayant sçû tous les combats qu'on a donnez, & toutes les Ambassades de part & d'autre, mais particulierement celle de l'Iroquois auprés d'Onontio. Le commerce & la communication qu'il à avec le maître de la vie qui lui parle frequemment, ne permet pas qu'il ignore quoi que ce foit, n'y qu'il ait manque des choses necelsaires à la vie, lui envoyant des grains & citrouilles dans son desertaves abondance.

Ce venerable Vieillard nous a exhortez à bien écouter les robes noires, \* & nous

I Les Jesuices

atracher à la Priere, nous assurant que le maître de la vie, qui est un en trois personnes, qui ne sont qu'un même esprit & une même volonté, vouloit être obei, sans quoi il feroit perir les desobeissans en leur ôtant leurs graines. Il nous a dit qu'il favoit que tous nos bleds avoient été gelez l'année passée, parce que nous n'avions pas été affidus à la Priere. Enfin après avoir recommandé de garder le huitiéme jour en s'abitenant de toutes œuvres, & le fantifiant par la Priere, il a fini son discours par le défense de mettre les morts en terre, parce que c'est leur ouvrir le chemin de l'enfer, mais bien les élever en l'air pour prendre plus aisément la route du Ciel, & par une exhortation assez presfante d'écouter la voix d'Onontio, & de suivre sa volonté.

qu

nu

Ir

Fi

5

il

P

P

Voici, ajouta le Baron, la voix de cet illustre Vieillard, qui fait present au Chef François de ce tas de castors, & de cet autre aux robes noires.

Messieurs les Sauvages ne furent pascontents des plaisanteries que l'on fit de ce prétendu homme de Dieu, qui accommodoit si mal notre Religion avec ses revelations.

Les robes noires, disoient-ils; veulent bien être écoutez dans les contes quils nt que le trois peresprit & obeï, sans ns en leur qu'il saété gelez n'avions aprés ahuitiéme vres, & le i son disles morts rir lecheélever en

oix de cet t au Chef de cet au-

t la route

affez pref-

10 . & de

urent pas on fit de ii accomec les re-

; veulent

res Anachoretes du vieil temps, pourquoi donc notre vieillard n'aura t'il pas les mêmes lumieres.

Le Baron n'avoit d'autre but que d'insinuer aux Sauvages que le Vieillard leur défendoit de fraper les premiers sur les Iroquois, parce qu'il avoit peur de les irziter, vû la Paix que l'on savoit qu'il avoit

concluë & ratifiée.

Les Jesuites n'eurent garde, Monsieur, d'accepter ce present de la part du bon Hermite. Le Commandant qui avoit assisé à se Conseil inventa une parabole pour s'accommoder au caractere de ces gens, il est d'un païs où l'on ne manque pas de prouver sur le champ des repostes faites à plaisir. As tu vû, parlant à la Grosse-Tête, la Lune dans ton lac lors qu'il fait beau, & que le temps est calme, tu vois qu'elle paroît être dans l'eau, cependant rien n'est plus vrai qu'elle est au Ciel. Tu es bien vieil, mais sache que si tu revenois à ton premier âge, & que tous les ans tu te misse dans l'esprit de pêcher une fois la Lune dans ton lac, tu reuffirois, & tu la prendrois plûtôt dans tes rêts que tu ne saurois venir à bout de ce que tu mets dans ton esprit; tu le fatigues inutilement, sois assuré que l'Anglois & le François ne se peuvent trouver dans une même terre fans fe tuer: ce sont des conventions qui sont faites au delà du grand lac. \*

leu

de

ler

pa

êti lei

qu

cic bo

tir

Fr

qu

la

 $\mathbf{Cr}$ 

fou

de

aul

Èn

ic

lin

les

tio

no

no

La Grosse-Tête qui l'écoutoit fort attentivement, lui répondit seulement. Voi-

la qui est éctange.

Les Sauvages voulurent encor sondet cet Officier; ils demanderent un Conseil general: & sous prétexte de prendre des mesures contre les Iroquois, leur dessein n'étoit cependant que de savoir si c'étoit tout de bon qu'on vouloit aller en guerre contr'eux. L'on seignit d'ajoûter soi à leur parole, on offrit même d'envoyer avec eux tous les François qui étoient à portée; mais quand ils virent qu'on les prenoit au mot ils éluderent adroitement la proposition qu'on leur en sit.

Le Commandant de Michilimaxinak joua encore toutes sortes de stratagêmes pour empêcher les négociations avec les ennemis; il sit si bien que toutes les Nations envoyerent divers partis en guerre;

à la reserve des Hurons.

Il décendit, Monsieur, plusieurs Ouz taouaks, impariens de savoir ce qui se pasfoit ici bas, ils surent surpris de voir tous les mouvemens de guerre que l'on faisoir, & ils connurent la verité de tout ce qu'on

a C'eft l'Occepte

it fort at-

cor fonder
un Conseil
rendre des
eur dessein
r si c'étoit
en guerre
r foi à leur
oyer avec
t à portée;
prenoit au
a proposi-

imaxinak tatagêmes s avec less les Nan guerre;

eurs Ouz ui se pasvoir tous on faisoir, ce qu'on leur avoit dit. Ils furenz, dis je, témoins des préparatifs que nous faisions pour aller au Fort Frontenac. Ils commencerent pour lors à quitter toute prévention. Le Sauvage à cela de particulier qu'il veut être émû par des endroits qui lui soient sensibles.

Qu'elle joye ne fit on pas paroître lors que l'on se mit en état d'aller rétablir l'ancien azile & le lieu de retraite où tout abondoit. Le Comte de Frontenac sit partir un petit corps d'armée de sept cens François & Sauvages, qu'il conduisit jusques à la Chine, qui est à trois lieuës de la ville de Montreal. Le Chevalier de Crisasi en étoit la Commandant, il avoit sous lui le Marquis d'Alogni, de la Groye, de Noyau, de la Valliere, & trente-deux autres, tant Capitaines que Lieutenans & Enseignes.

Je les laisse continuer leur voyage, & je reviens au dedans du pais pour y voir ce qui s'y passe de parriculier.

Toutes les Nations étoient donc émûes, l'inaction dans laquelle ils nous croyoient les avoit mis dans une grande consternation. Les uns vouloient être toûjours de nos amis, & d'autres ne savoient comment nous rompre en visiere. Les Nations les plus éloignées qui avoient entendu parler

30 Histoire des Mours

des François vouloient reclamer leur protection, & ils ne savoient quelles mesures prendre pour y réussir. Il y en vint ce-pendant. Vous allez voir, Monsieur, le resultat d'une Audience publique que le Comte de Fronzenac donna à ses Alliez. Chingouabe', Chef des Sauteurs, Par un premier pasquet de Castor.

cie

po

DIS

ail

CO

lic

fai

ÇO

ré

de

gu

Je suis venu te saluër de la part de mes jeunes gens qui sont à la pointe de Chagouamikong, & te remercier de ce que tu as donné des François pour demeurez

avec eux.

Par un second pacquet.

C'est pour témoigner le chagrin que nous avons d'un François nommé Jobin, qui a été tué dans une Fête, cela s'est fait par malheur, & non pas par mauvais dessein.

Par un troisième.

Nous venons vous demander une grace qui est de nous laisser faire, nous sommes Aalliez des Sioux: on a tué des Outagamis, ou Maskoutechs, le Sioux en est venu pleurer avec nous, laissez-nous faire notre Pere, laissez-nous venger, il n'y a que le Sueur qui possede la langue des uns & des autres qui nous puisse servir; nous demandons son retour chez nous. Ce discours fani, un autre Chef parla pour sa Nation.

O Maximes' des Iroquois. Le Broches.

Nous sommes venus de la part des Anciens, qui nous ont donné quelques robes pour venir traiter de la poudre : toute notre jeunesse est en guerre, ils seront bien aises d'en trouver à leur retour pour la continuer.

Les Sioux qui sont à cinq ou six cens lieuës de Quebec, n'avoient point encore fait d'alliance avec nous; ils voulurent connoître le Comte de Frontenac sur la réputation qui s'étoit répanduë chez eux de sa valeur. Ils savoient qu'il faisoit la guerre aux Iroquois, & ce sut un sujet pour lui demander sa bien-veillance: & l'union qu'il avoit avec quelques Alliez qui les inquietoient y contribua beau coup.

C'est une Nation belliqueuse, il est rare de les voir tomber entre les mains de leurs ennemis. Lors qu'ils sont obligez de ceder à la force, ils se tuent plûtôt que de leur donner cette satisfaction. Vous n'aurez peut être pas trop bonne idée, Monsieur, de la valeur de ces peuples, par la maniere dont un Chef commence sa Harangue, c'est une maxime chez eux d'en agir de même au prime abord, mais ils savent se sontenir ensuite.

Tioskatin, Chef des Sioux. Avant que de parler il étala une robe de

ner leur prodelles mesures en vint ceansieur, le reique que le à ses Alliez.

SAUTEURS, le Castor.

part de mes inte de Char de ce que ur demeurez

chagrin que nmé Jobin, cela s'est fait par mauvais

der une grace dous sommes des Outagak en est venu us faire no-, il n'y a que e des uns & vir; nous deous. Ce disarla pour sa Callor, & rangeant un autre dessus, un sac à Tabac, & une Loutre, se mit à pleurer trés amerement, en disant ayez pitié de moi. On le sit un peu revenir, il essuya ses larmes, & parla ainsi.

donne sa protection, & qui ont le fer, \* mais moi je suis un bâtard qui cherche un Pere, je suis venu pour le voir & le prier

d'avoir pitié de moi.

Il étala ensuite sur cette robe vingt-deux flêches, & sur chaque flêche il nomma un Village de sa Nation, qui demandoit la protection d'Onontio, & de vouloit les regarder comme ses enfans, le supliant que l'on leur ouvrir un chemin pour pouvoir venir ici comme les autres, qu'il n'avoit encore rien fait qui pût lui meriter sa protection; mais que si le Soleil pouvoit l'éclairer dans la route de son païs jusques à celui-ci, il verroit dans la suite que les Sioux sont des hommes, & que toutes les nations devant lesquelles il parle le savent.

Ce n'est pas parce que j'aporte, continua-il, que j'esperc que celui qui gouverne cette terre aura pitié de moi, j'ai apris par les Sauteurs qu'il ne manquoit de rien, qu'il étoit le maître du fer, qu'il avoit un grand cœur auquel il pouvoit recevoir

toutes

<sup>\*</sup> Toutes les choses necessaires à la guerre.

fus, un fac à pleurer z pitié de , il efluys

re qui leur t le fer, \* herche un & le prier

ingt-deux omma un andoit la oir les reoliant que r pouvoir il n'avoit er sa prouvoit l'éjusques à que les outes les le savent. e, contigouver-j'ai apris t de rien. avoit un recevoir toutes

Coutes les Nations; c'est ce qui m'a obligé d'abandonner mon corps pour venir de mander sa protection, & le prier de me recevoir au nombre de ses enfans. Prends courage, grand Capitaine, ne me rejette pas, ne me méprise pas, encore bien que je paroisse malheureux à ses yeux. Toutes les Nations qui sont ici presentes savenz

que je suis riche, & que le peu qu'ils t'offrent se prend sur mes terres.

Le Comte de Frontenac remercia ce Chef d'avoir quitté son pais pour le venir voir, l'assurant en même temps que les Outaouaks vivroient en paix d'orénavant avec lui; s'il vouloit tourner sa hache du côté de l'Iroquois, qu'il lui envoyeroit toutes les choses necessaires à cet effet, & qu'il le recevroit au nombre de ses en-

fans s'il lui étoit obeissant.

Ce Chef aprocha ensuite du Comte de Frontenac, & lui prenant les genoux il recommença à pleurer, en disant ayez pitié de moi; je sçai bien que je suis incapable de vous parler, n'étant encore qu'un enfant, mais le Sueur qui entend notre Langue, & qui a vû tous mes Villages, vous aprendra dans un autre côté ce que les Nations Siouxes que vous voyez ici devant vous (se tournant du côté de ses sléches)
pourront faire lors qu'elles auront la proTome IV.

14 Hiftoire des Manrs

des François leur porter du fer, dont ils ne commencent qu'à avoir la connoissance.

Ces pleurs finis, la-Femme de Ouakantapi, Chof trés considerable de la même
Nation, qui avoit été racheptée à Michilimaxinak, s'aprocha les yeux baissez du
Comte de Frontenac & de Mr de Champigni, & leur embrassant les genoux elle
pleura amerement. Je te remercie mon
Pere, dit elle, toute baignante de larmes,
c'est par ton moyen que j'ai été délivrée &
que je ne suis plus captive : elle repeta plusieurs fois ces mêmes paroles versant to
jours des larmes.

10

ſŧ

111

91

cas

Sul

Ser

j'e

me

est

lus

941

vel

C'est un usage parmi eux d'en agir de même dans les occasions de cette importance. Ce Chef reprit un air martial aprés, d'une voix assurée. Je parle en homme petnetré de joye, dit-il, le grand Capitaine, celui qui est le maître du fer, m'assure de sa protection, & moi-je il promets que s'il veut me saire rendre mes enfans qui sont Esclaves chez les Renards, Outaouaks & Hurons, je viendrai ici & amemerai avec moi les vingt-deux Villages à qui il vient de donner la vie, en promet-

sant de leur envoyer du fer.

Cette grande Audience finit par le Sioux. Le Comte de Frontenac donna le temps à Maximes des Proquois. 37 In chacun de vacquer à les affaires : il médita pendant quelques jours sur les réponces qu'il avoit à leur faire. Il les sit as-

sembler, Monsieut, le 29. Juillet, & porta

la parole à Cheingouabé.

Mon fils Cheingonabé, je suis bien aise d'avoir conne par les remerciemens que tu m'as faits de s'avoir donné des François pour demeurer avec ta Nation, que turefsente l'avantage que su retire des commoditez, qu'ils t'aportent, & de voir presentsment ta famille habillée comme sont mes autres enfant, an lieu que su n'étois auparavant vétu que de pean'x d'Ours. Si in venz que je continuë à t'envoyer les mêmes secours, & à les augmenter encore dans la suite, il faut que su te resolve aussi à bien éconter ma voix, à suivre les ordres qui te seront donnez de ma part : le Sueur que j'envoye de nouveau pour commander à Chagouamikong, & a ne songer uniquement qu'à faire la guerre à l'Iroquois que est ton ennemi capital, aussi-bien qu'à celui de toutes les aucres nations d'enhaut, & qui est devenu le mien, parce que j'ai pris ton parti. & que j'ai empêché de t'oprimer.

Ne t'embarasse donc point dans de nonvelles querelles, & ne te mêle de celle que les Sioux ont avec les Renards, Maskonteks. & autres, que pour suspendre leurs

D 2

envoyeta
ont ils ne
noissance.
Duakanla même
à Michiaissez du
e Chamnoux elle
cie mon
e larmes,
élivrée & epeta plu-

fant tou-

n agir de le imporcial aprés, mme peapitaine, affure de mets que nfans qui le , Outa-& ame-Villages à promet-

le Sioux. e temps à Je ne réponds rien sur le chagrin que tu m'as témoigné avoir du malheur arrivé au François nommé Johin, parce que je suis insormé que cela s'est sait par accident, O

que tu n'en est pas conpable.

Au Brochet & aux Nations Outaouaxes.

Je vois bien qu'encore que vons ayez, été témoins de ce que je dis en votre presence l'année passée aux troquois, & la déclaration que je leur sis que je ne serois jamais la Paix avec eux que vous n'y sussiez compris, aussi-bien que toutes les autres Nations; qui me sont Alliez, & qu'ils ne me ramenassent tous vos prisonniers avec eux dont vous n'aviez point en de connoisance.

chilimakinak, vons a dit là-dessus de mapart, en vous expliquant ee qui étoit fait,

auroit du vous oter cette penfée.

Mais ouvre bien tes oreilles, écoute en, core une fois par ma bouche comme la chose s'est passée, & su connoîsras après cela l'arsifice & la malice des Iroquois qui ne cherchent que les moyens de se faire entrer en embrage contre un Pere qui ne l'a jamais.

trompé, afin de t'empêcher d'écouter sa voix. É te détourner de la guerre qu'il sçuit qu'il t'ordonne de continuer. Je vais donc te dire comme la chose s'est passée.

Il leur parloit, Monsseur, à peu prés comme un Pere qui s'entretient avec sa famille, à qui il découvre les sentimens de son cœur; il leur sit une énumeration de tout ce qui s'étoit passé depuis leur départ, & l'on peut dire que ses paroles étoient autant de traits de stèches qui les perçoient jusques au vis. Il leur raconta l'arrivée de Tarcha avec le Pere Milet, & le resus qu'il sit de ses Colliers, le départ de Tiorhathariron & d'Ononsista, qui étoient allez aux Onnontaguez sans être chargez d'aucune parole, mais seulement pour écouter ce qu'ils ditoient dans leurs Conseils.

Les Colliers qu'ils presenterent à leur retour, & le resus qu'il en sit, sans oublier la Déclaration faite à Lanie qui étoit décendu avec eux, tous les différens Partis qu'il avoir envoyé, l'attaque que les Iroqueis avoient faite au Fort de Miamis, le coup fait sur nous tout recemment au lac des deux Montagnes, vers le bout de l'Isle de Montreal, celui sur cinq de nos gens tuez à la riviere des Prairies. Il scût fort bien leur rapeller aussi la fourberie des

D 3

trouve lest :

rysfonnicrs:
r. & leur

tres sujets:
d'eux.
rin que tu

arrivé an que je suis cident, G

ntaouakes.

ns ayez, été

tre presence

la diclara
trois jamais:

fusiez coms
res Nations;

e me rameec eux dons-

lant de Miessus de mai étoit fait.

, écoute en me la chose prés cela l'arqui ne cherire entrer en se t'a jamais. Je ne croi pas , continua-t'il, que vons ayez besoin d'autres preuves pour vous per-suader que je suis dans la resolution de saive la guerre aux Iroquois plus fortement que jamais, & que vous puissez vous défendre de la lui faire aussi de votre côté. si vous voulez que je vous croye des ensurés obeissans & attachez à vos propres interêts aussi bien qu'à celui de votre Pere, puisque il s'agit de détruire un ennemi commun. Il leur sit distribuer les presens, car il n'y à pas moyen d'être applaudi sans cela. Cheingouabé touché de ce discours pritila parole.

bo

bi

AZ

20

2.4

po

914

lie

de

ćt

lei

gl

ni

Q

CHEINGOUABE'.

Il n'en est pas de nous comme de vous, mon Pere, lors que vous commandez tous les François vous obeissent & vont en guerre, mais je ne serai pas de même écouté & obei de ma Nation; ainsi je ne saurois vous répondre que de moi & de ceux qui me sont proprement Alliez où Parens. Cependant je ferai savoir à tous les Sauteurs votre volonté, & asin que vous savez persuadé de ce que je dis j'engantement persuade de ce que je q

& Maximes des Iroquois. 39 getai les François qui sont dans mon vil-

lage à être témoins de ce que je dirai à

mes gens de votre part.

Pour ce qui est des Hurons & des Outaouaks, ils attendoient avec impatience ce que leur Pere avoit à leur dire, & il leur parla en ces termes.

Aux Hurons.

Mes enfins, je vous remercie du bon accueil que vous avez, fait à Tioskatin Chif des Sioux, j'en ai été informé par le Commandant de Michilimakinak; je vous exhorte donc à continuer dans la suite à les bien recevoir chez, vous lors qu'ils y viendront, à oublier les morts que vous pouvez avir de part & d'autre dans la guerre que vous vous êtes faite autrefois, & à les regarder presentement comme vos freres & mes enfans, leur laissant le passage libre pour me venir voir ici, & y chercher ce qu'ils auront de besoin.

Quelques jours auparavant que nos Alliez furent congediez; il arriva, Monsieur, des nouvelles de Lacadie; nos Abenaguis étoient b n embarassez pour avoir de leurs prisonniers qui étoient chez les Anglois, ils se trouvoient les bras liez de maniere qu'ils n'oseroient faire coup sur euxqu'ils ne les eussent auparavant retirezll y en eut sept qui allerent indissette-

re côté »
s enfans
interêts
puisque
nmun. Il
ar il n'y
ns cela.
ours prits
de vous,

and ils

t qu'ils

ommes.

ntenac

ME VCM3

ous per-

de fai-

ortemens.

on.

vont en me écoune faude ceux
tous les que vous

ment au Fort de Pemkuit, dont l'on en arrêta trois, & les quatre autres furent tuez au Fort de Saka. Ce procedé ne laissa pas que de toucher sensiblement les Abenaguis, ils affecterent cependant de ne le pas faire connoître, & ils ne songerent qu'à ménager une entrevûé : ils reçûrent sur le sujet la Lettre suivante.

Par l'honorable Guillaume Stoughton' Ecnyer, Vice-Gouverneur & Com-

mandant en Chef.

Ayant été certainement informé que les Sauvages d'Amarascogin, outre d'autres Sauvages de cette Province, du côté de l'Est, contraire à leur soumission & déclaration de fidelité à la Couronne d'Angleterre, ont depuis avec perfidie adheré aux ennemis de Sa Majesté, & se sont joints avec eux dans les derniers outrages' tragiques & barbares, metitres commis' à l'endroit de plusieurs bons sujets de Sa' Majesté de la riviere d'Huitre-Egroton, & ont amené avec eux plusieurs Captifs qui sont maintenant détenus par lesdits' Sauvages à Amarascogin, ou autres lieux prochains, ce en quoi ils ont paru ouvertement Rebelles, & ont par là engagé' laurs vies, aussi bien que celles des ôrages" de lour fidelité, lesquels suivant la coûtume des Nations & le dépit des armes aul'on en furent ne laissa Abede ne le ngerent eçûrens

oughson' Com-

mé que re d'audu côté n & déne d'Ane adheré fe font outrages' commis' s de Sa groton. Captifs r lesdits' res lieux ouverengagé' s ôtages" a coûtu= mes au Holent du justement être mis à mort, mais ayant apris que plusieurs des Capitaines & plusieurs de leurs principaux hommes n'étoient point de concert à ces dernieres trahisons & barbaries, c'est pourquoi afin qu'ils ayent occasion de montrer leur innocence & fidelité, j'envoye les presentes par les mains de Lheepscot, Jean Alt, Bagataouaroongan un de leurs ôtages, afin qu'ils puissent voir (nonobstant la lâcheté & bassesse des Sauvages) qu'il est encore en vie, & être informez par'lui du bon traitement que lui & ses camarades ont reçû, & que le Gouverneur de Sa Majesté en ce pais leur a été inviolable dans toutes ses promesses à eux faites en recevant la soumission des Sauvages.

Ainsi par ordre de notre Souverain Seigneur & Dame Roi Guillaume & Reine Marie, commande étroitement & invite tous les sussidits Capitaines & autres Sauvages qui voudront donner des preuves de leur innocence & sidelité, & avoir égard à leur vie, qu'ils ayent à renvoyer tous les Captis Anglois qui sont en leur pouvoir, comme aussi de saisir, ramener, & rendre à Justice les Chefs de ces Sauvages qui se sont joints, assistez & agis dans cette dernière & sanglante Tragedie,

a quoi ils ne manqueront pas à peine d'e

Ristoire des Mours
tre persecutez par les dernieres rigueurs
de la Loi comme faux Traîtres & Rebelles. Donné sous notre main & sceau de
nos Armes à Baston le 21. jour de Janvier 1695, dans la sixième année de seurs
Majestez. Signé Guillaume Stougton.
Ousannihouex Ek-sambainet, au Vice-

Gouverneur de Baston.

Seigneur qui m'écris, écoute & comprends ce que je vais te dire, & ce que je vais t'écrire. Tu reconnoîtras aisément mes paroles. Et comment ne les reconnoîtrois tu pas, c'est toi pour ainsi parler qui me les fournis. M'écrivant avec trop de hauteur tu m'oblige à te répondre du même stile: C'a écoute donc tes veritez que je m'en vais te dire, à toi qui ne dispoint vrai quand tu dis que je te tue cruellement, je n'exerce jamais sur toi aucune ctuauté en te tuant, ne te tuant qu'à coups de haches & de fusils.

Il faut bien que ton cœur ait été porté de tout temps à la méchan eté & à la fourberie; il n'en faut d'autres preuves que œ que tu fis l'Automne dernier à Saka & à Pemkuit, prenant & tenant ceux qui alloient prendre des nouvelles de toi. Il ne se vit jamais dans tout le monde, il ne sur jamais dit que l'on arrêta prisonnier un homme qui porte un Etendart, & qui va

m ho rei qu ne pea avi tu COU de t Rei cft ! rion te l ceu; arrê drai t'on vrir.

xige

lujet

ne p

dis, f

gueurs Rebeleau de Jane leurs

Vice

ce que l'ément reconparler ec trop dre du veritez i ne dis è cruelaucune à coups

é porté
la fourque ce
ta & à
qui ali. Il ne
ne fut
ier un
qui va

& Maximes des Troquois.

pour savoir l'état des choses. Voils pourrant ce que tu as fait. En verité tu asgâté ce poutquoi l'on pourroit l'entreparler. Tu l'as ensanglanté: pour moi je ne pourrois jamais me resoudre à en agir de cette maniere, puisque j'ai même une extrême horreur en cela de ta méchanceté sans pareille. Comment veux tu donc maintenant que nous parlions ? L'on porta l'Automne dernier à Saka & à Pemkuit notre Drapeau commun à toi & à moi, nous n'en avions qu'un seul. Etant porté à Pemkuit tu t'en sais. Etant emporté à Saka tu le couvre de sang. Si tu pense maintenant de moi, il faut que je sache un peu ce que pense celui avec qui j'ai eû un pourparler. Rends moi notre Drapeau commun, qui est l'unique chose par laquelle nous pourrions nous entreparler. Ce que tu dis, je te le dis à toi-même. C'à réponds toi de ceux qui m'ont tué à Saka, & qui m'ont arrêté prisonnier à Pemkuit. Je te rendrai la pareille. Je te menerai ceux qui t'ont tue lors que je les aurai pû découvrir. Ne manque pas de faire ce que j'exige de toi, de toi, dis-je, qui me tue sans sujet, qui m'arrête prisonnier lors que je ne pense à rien. Voici encore ce que je te dis, si tu ne le faits pas exactement tu t'attireras bien des malheurs sur toi, sur res

bestiaux, sur tes vivres, sur tous tes biens; Pour moi tu ne saurois me faire grand mal si ce n'est par les fourberies. Mes maifons, mes vivres, mes biens, font dans des pais perdus, si tu veux me les enlever il t'en coûtera bien des peines & des fatigues. Que Pagadocouagan revienne dans quinze jours : qu'il ne manque pas de revenir, & dans trente jours en tout que l'on raméne nos gens. Pemkuit que tu as gâté ne m'est plus presentement agreable. le souhaite un autre lieu de notre pourparler, savoir Meremitin; c'est-là que sera toûjours planté notre Drapeau commun lors que tu me l'auras rendu. Signé Ousanmihouex Exesambamet.

C'est ce que nous sommes ici, nos Chess n'y sont pas maintenant; voila ce

que nous te disons.

Il est vrai, Monsieur, que les Abenaguis furent bien irritez de l'affront que les Anglois leur avoient fait d'avoir pris leur Drapeau, c'étoit aussi violer le droit de la guerre que d'en avoir agi de même, du moins ils pouvoient prendre d'autres mesures pour châtier ces peuples qui avoient violé la Paix prétendue, mais les Anglois le payerent bien dans la suite.

Les Anglois furen à Meremitin, qui étoit le tendez-vous pour saire l'échange

lei

fit

ch

mo

nio

Pie

de

Les

mir

com

que lité,

glois

Ang

cux.

Solu

roit

& Maximes des Troquois.

de part & d'autre. Les Anglois ne s'y trouverent point. Les autres ne dirent mot de ce manque de parole. Ils eurent encore la politique d'aller à Pemauit, pour qui ils avoient conçû tant d'horreut, tant il est vrai que la nature & le sang ont des liens qui attachent si étroitement les hommes que l'on passe souvent par dessus tout ce qui nous fait peine, pourvû que l'on puisse trouver le secret de se réunir.

Le Commandant de ce lieu leur donna d'assez mauvaises raisons de ce qu'on ne leur avoit pas envoyé leurs gens; l'on se sit de part & d'aurre beaucoup de reproches: les Anglois se radoucirent neanmoins, & tombant sur le discours de l'union prétendue entr'eux, ils prirent une Pierre qu'ils leur donnerent pour modele de la fermeté que devoit avoir cette Paix. Les Sauvages en prirent une autre qu'ils

mirent auprés.

L'ornement de la premiere n'étoit accompagné que de vaines paroles, pendant que celle de ceux ci fut suivie d'une réalité, puisqu'ils rendirent huit Esclaves Anglois. Je pourrois dire que la Pierre des Anglois en fut une d'achopement pour eux. Enfin, Monsieur, tout ce qui fut resolu dans cette entrevûe fut que l'on feroit dans trente jours l'échange des plus

Tome IV.

grand
es maint dans
enlever
les fatine dans
as de reout que
que tu as
agreable.
re pourque fera
commun
igné Ou-

ici , nos ; voila ce

front que avoir pris er le droit de même, e d'autres les qui amais les nitin, qui

l'échange de 46 Histoire des Mours

étre remis que dans deux ans à cause de la difficulté qu'il y avoit de les faire venir.

Les Anglois faisoient d'ailleurs beaucoup de mouvemens sur Mer, pour tâcher d'interrompre le commerce de Lacadie. Deux vaisseaux entrerent à pleine voile au Havre de Menagouet, les Capitaines prirent le prétexte d'y venir rachepter des prifonniers Anglois; on leur en rendit onze. mais leur but étoit d'examiner s'il y étoit arrivé quelques bâtimens de France que l'on attendoit. Si les Anglois vouloient nous inquieter par des endroits foibles, ils eurent bien l'échange par un Armateur François, qui maltraita un de leurs bâtimens nouvellement arrivé d'Angleterre, de cinquante pieces de canon, & de cent cinquante hommes d'équipage. Le Francois lui tua trente hommes, en mit soixante hors de combat, & l'obligea de renrrer à Baston, tout delabré; il en maltraita bien d'autres dans cette croisiere.

Nos Abenaguis toûjours impatiens d'avoir leurs gens, furent bien surpris d'un avis qu'on leur donna sous main de ne se point trouver au rendez vous dont on étoit convenu, on leur dit que d'abord que ils y seroient arrivez l'on devoit cacher deux cens Anglois dans des isses, qui defoid fier loin en e étoi

chei L fa u mon prese s'éto s'étoi l'on fuite lefqu à reve Briren le : ma d'eux pitaine d'autre Cap M le con

autre q qui lui l'Eté. Il d'aller penfée contrer

Bapı

doivent use de la re venis. irs beauur tacher Lacadie. e voile au taines prier des pri-

ndit onze,

il y ctoit

rance que

vouloient

foibles, ils Armateur leurs bâtingleterre, & de cent . Le Franen mit soiigea de ren-

n maltraita

ere. patiens d'asurpris d'un ain de ne se dont on é. l'abord que voit cacher es, qui de& Maximes des Iroquors.

Voient donner sur eux, pendant que l'onviendroit à la charge d'un autre côté. Bien' loin d'aller à ce rendez-vous, ils jurerent en même temps la perte de ces gens qui étoient cachez, & partirent pour les aller

chercher.

L'arrivée de Lenvieux à Pentagouet caufa une grande joye; Bonaventure qui le montoit fit distribuer aux Abenaguis les' presens ordinaires de la part du Roi. Ils s'étoient si fort persuadez que les Anglois' s'étoient rendus maîtres de la Mer, que l'on ne sçait ce qui seroit arrivé dans la fuite malgré tous les bons fentimens dans resquels on les voyoit. Ils commencerent à revenir un peu de cer abatement, & reprirent dans la suite leur vigueur martiale: mais en attendant qu'ils fassent parler d'eux je vous dirai, Monsieur, que le Capitaine Baptiste fit une prise de sucre & d'autres marchandises par le travers du Cap Mallebarre, qu'il avoit laissée sous le commandement de Guyon Canadien.

Baptiste repartit derechef, & en fit une autre qui lui fournit generalement rout ce qui lui étoit necessaire pour armer tour l'Eté. Il fit une troisséme sortie, avec ordre d'aller à la Baye des Espagnols, dans la pensée que l'on eût qu'il y pourroit rencontrer Bonaventure. Il fut rencontré d'une Fregate Angloise contre laquelle il se battit tout un jour; il se trouva si percé de coups qu'il coula bas avec huit Anglois, n'ayant pû être secouru. Guyon sit de son côté huit prises. La même Frégate qui avoit démonté le Capitaine Baptiste le sit échoüer sur le petit Rocher au Loup Marin: Il capitula & l'Anglois lui accorda un

bâtiment avec toute sa charge.

Lacadie nous fournira dans la fuite d'autres matieres, je m'aperçois que les Iroquois ne s'endorment pas sur nos côtes. En effet, deux Aniez qui avoient été pris par les Sauvages du Saut s'en retournerent chez eux. Comme ces gens-là sont toûjours insatiables du sang humain, ils essayerent d'enlever proche les Palissades du Fort de la Prairie de la Magdeleine un jeune François. Quelques-uns de nos Sauvages se trouvant heureusement à portée jeur firent quitter prise tirant dessus.

pr Pr

te

l'e

Sic

ve

bld

leu

en! pré

sha

Un petit parti Sauvage qui étoit allévers Orange ayant fait des prisonniers, furent obligez de les abandonner à la vûë d'un autre beaucoup plus fort. Ils raporterent qu'il y avoit beaucoup à craindre que les Iroquois ne vinssent tomber du côté du Sud du sieuve. Ils parurent quelque temps aprés au Tremblai, à deux lieuës de Montreal, où ils tuërent deux.

& Maximes des Iroqueis.

personnes & enleverent sept autres. Dix de nos Sauvages amenerent deux Anglois, & deux semmes Sauvages Louves, dont

ils tuerent les maris proche Orange.

Ce fameux parti qui étoit allé rétablir le Fort Frontenac fit le voyage en vingtfix jours. Le Ghevalier de Chrisafi fit une diligence extraordinaire dans tous les travaux : on y répara cinq grandes bréches qu'une mine avoit faite aux murailles. Ce retour heureux fut précedé quelques heutes de l'arrivée de dix à douze canots de Pouteouatemis, Saxis, Folles Avoines, Outagamis, & Miamis de Maramex. Perrot qui les avoit amenez rendit compte au Comte de Frontenac de sa négociation.

Il dit que les Outagamis, ausquels le Ouaouayatinon de Chigagou, avoit fait present de deux prisonniers Iroquois le Printemps, leur avoient donné la vie, prétendant s'en servir pour négocier avec l'ennemi. La crainte qu'ils eurent que les Sioux ne vinssent en grand nombre enlever leurs villages, (ceux-ci s'étant assemblez deux ou trois milles pour cet effet) leur fit quitter leur terre pour se dispersens une prés cela se retirer vers la riviere Ouabashe pour y faire un rétablissement d'ausche pour present de le contrait de le cont

ai , à deux nërent deux,

lie il fe

ercé de

nglois,

t de son

e qui a-

te le fit

oup Ma-

corda un

ite d'au-

les Iro-

os côtes.

t été pris

urnerent

font tou-

, ils esta-

istades du

ne un jedi-

os Sauva

à portée ;

étoit allé

onniers, fu-

r à la vûe

Ils rapor-

à craindre

tomber du

hrent quel-

ellus.

tant plus solide qu'ils seront éloignez des Sioux, & en état de joindre facilement à eux les Iroquois & les Anglois, sans que les François puissent empêcher cette jondétion. Si ce projet à son effet il y a de l'aparence que les Maskoutecks & les Kikabous seront de la partie, & que ces trois villages formant un nouveau de quatorze à quinze cens hommes, n'auront pas de peine à l'augmenter encore considerablement en attirant d'autres Nations.

On eut l'adresse d'arrêter par un Collier un Parti de trente Hurons qui étoient prêts d'aller en guerre aux Sioux. Cette saillie nous auroit donné bien du chagrin, puisque l'on avoit fait esperer à Tioskatin que nos Alliez n'iroient point chez eux.

Quelque assurance que l'on est donné à tous les Outaouaks que l'on ne feroit jamais de Paix avec l'Iroquois, sans les y comprendre, tout sut renversé, les ménagemens que l'on pût avoir pour eux à Michilimakinak surent inutiles; l'on scût que le fils du Baron dont je vous ai parlé, Monfieur, étoit alié chez les Tsonnontouans de la part de toutes les Nations voisines, dans le dessein de faire leur Paix sans la participation du Comte de Frontenac. Il porta pour cet effet quatorze Colliers; on scût quelques jours aprés son départ

in Bl Notre Pere nous a fâché, il y a longtemps qu'il nous trompe, nous jettons maintenant la voye bas, nous ne voulons plus l'écouter, nous venons faire la Paix avec toi & unir nos bras sans sa participation. Le Chef qui est à Michilimakinak nous a menti, il nous a fait entretuer, notre Pere nous a trahi, nous ne l'écoutons plus.

Rien n'étoir plus touchant que cette Ambassade; c'étoit un esfet de l'artifice du Baron qui avoit tramé ce dessein dans le temps qu'il vint exprés trouver le Comte de Frontenae, pour lui témoigner le zéle ardent qui l'avoit porté à venir écouter la voix de son Pere, asin de se conformer aveuglement à sa volonté. Voici d'autres Nations qui paroissent plus atachées à nos interêts, on leur donna une audience publique le seize Aoust: l'ouverture se sitt par un Chef des Pouteouatemis.

Ounanquice Chef des Ponteonatemis.

Je viens ici, mon Pere, parce que je vois toute ma Nation perduë, afin que vous lui donniez de l'esprit. Voila ce qui sait que je vous vois de mes yeux.

Je souhaite que les Sioux, les Sakis, les Miamis & les Outagamis, écoutent votre parole. Pour moi j'ai la moitié de

mez des ment à ins que ite joni de l'as Kikaes trois uatorze pas de lerable-

collier ent prêts te faillie n, puifatin que eux. ût donné

les ménaeux à Mieux à

di

te

qı

21

de

m

80

fa

CC

m

l'ai tenu votre parole là-hat. & Miehilimakinak, je l'ai embrassée, & n'avant pû refister à toutes ces autres Nations j'ai pris la résolution de décendre, pour vous dire que vous aportiez les remedes que vous croirez necessaires. Lorsque les Sauvages que je viens de nommer viennent ici vous voir & qu'ils vous apellent leur Pere, j'ai du chagrin de ce qu'incontinent aprés qu'ils sont éloignez de votre presence, ils changent de langage, & font le contraire de ce qu'ils vous ontpromis; pendant que moi, quelque tors que les autres Nations puillent me faire, je fais exactement tout ce que vous soushaitez. J'ai même été tué par le Siou; vous m'avez défendu de m'en venger, & j'ai suivi votre voix. Ce qui m'a fait tenir

je n'al
J'ai été
puaks du
chilimains, n'érole, &
oir renpendant
is longee ce que

t depuis

Mi & n'a-Nations re, pour remedes rsque les er vienapellent u inconde votre age, & ous ont que tots ne faire, ous scutle Siou; enger, & fait tenix & Maximes des Iroquois

dans mon devoir n'a été que la memoire que j'ai conservée de ce que vous m'avez dit autrefois, car depuis un trés longtems nous n'avons eû personne avec nous qui nous aye dit vos intentions, & nous avons été presque comme n'ayant point de Pere, & éloignez les uns des autres, moi Pouteouatemi, les Sazis, les Puans, & les Folles Avoines.

Les gens de Michilimakinak ne cessent de vous dire qu'il n'y a qu'eux qui font la guerre à l'Iroquois, quoi que nous la fassions plus qu'eux, & ils ne vous font ces sortes de comptes que pour se mettre mieux dans votre esprit. Je souhaiterois que les Sioux, les Miamis, & les Outagamis ne se sissent plus la guerre.

Rolonibi Ebef des Sakis.

Les François, dit il, nous ont exhorté de venir ici, c'est ce qui est cause que je suis décendu dans le mauvais état où vous me voyez. J'ai toûjours eû mon casse tê en main depuis l'année derniere, comme je vous l'avois promis, je ne l'ai tourné que du côté de l'Iroquois, & quoi que j'aye fait autrefois la guerre aux Sioux, je n'ai point voulu condécendre aux sollicitations des Outagamis & des Maskoutechs, qui vouloient m'engager d'aller contr'eux. Je regarde presente-

Missire des Maurs ment les Sioux comme mes freres. Je viens vous dire, mon Pere, ajoûta il, que quoique l'Ottagami ou Renard soit mon parent, je n'ai pû cependant le dissuader n'y l'empêcher d'aller l'Hiver dernier faire la guerre aux Sioux.

gı

n

ca

m

m

ne

or

ler

per

éco

je

mo

que

rob

VO

dit

déd

qu'

Con

Kionlowskau Chef des Folles Avoines.

Ce Chef affecta de ne vouloir pas faire son compliment comme les autres. Il dit seulement qu'il n'avoit rien à ajoûter au discours d'Ounanguicé, & qu'il gardoit comme lui la parole de son Pere.

Makkatemangona Chef des Outagamis que Renards.

Ounanguicé parla en son nom. Quoique mon Pere ait été tué par le Siou, dit celui-ci, moi n'y toute ma famille n'avons pas voulu aller en guerre contre 'ui, comme la moitié de ma Nation a fair, me ressouvenant qu'Onontio mon Pere me l'avoit défendu. Je ne trouve pas boir que ma Nation veuille s'allier & faire la Paix avec l'Iroquois, & je viens vous en avertir, & vous dire que je n'ai point changé de pensée, & que je vous suis toûjours oberssant.

Micintonga, où le Barbu, Chef des Miaz mis de Maramek.

Quoique fort éloigné j'ai entendu la soix de mon Pere, & je n'ai point d'aures. Je il, que bit mon issuader dernier

poines.

pas faire
atres. If
ajoûter
a'il gara
Pere.
agamis

iou, dit n'avons ni, comfair, me Pere me pas bon k faire la vous en n'ai point vous fuis

des Mias

nitendu la oint d'auTres sentimens que ceux d'Ounanguicé & des autres qui viennent de parler, & je

n'ai point d'autres pensées que de faire la guerre à l'Iroquois. Quand le Siou me tue je baisse la sête, & me souviens que

mon Pere m'a défendu de tourner mon

casse tête contre lui.

Je ne vous ai pas encore entendu. Je me plains de ce que les Miamis de la riviere de saint Joseph, (lorsque nous amenons des Eclaves Iroquois) les prennent de force & leur donnent la vie. Je suis venu ici pour savoir si c'est par votre ordre que l'ou nous fait ces sortes de violences, n'ayant sû jusques à present vos pensées que par Perrot. Je viens ici vous écouter & vous offrir mon corps, comme je sis l'année derniere, en couvrant nos morts tuez par les Iroquois & vous dire que vous êtes maître de ma Nation, qui est celle de la Grue. Il presenta alors une robe de castor, & ajoûta.

Je n'ai encore pû aprendre votre penlée que par vous-même, & je n'ai écouté votre parole que sur ce que Perrot m'a dit de vôtre part. C'est ce qui m'a fait

décendre ici,

Ounanguicé demanda s'il étoit vrai qu'Onontio eut permis à Nancoakouer, comme il lui a dit, & au Chevalier de Tonti d'aller en guerre contre les Anage cas & autres Nations du Mississi.

Les Pepicoquias.

Ce sont des Miamis de Maramek qui prierent Petrot de presenter de leur part une robe de castor au Comte de Fronte-nac. Cette robe couvroit les morts François & Miamis qui avoient été tuez chez les Iroquois. Elle étoit teinte de rouge pour témoigner qu'ils se souvenoient des François qui étoient morts pour eux, & qu'ils vouloient venger.

Ounanguicé n'étoit pas trop content du Chef des Renards. Sa fidelité aux interêts des François lui étoit trop suspecte. Il savoit qu'il n'avoit pas le cœur droit. Cette Nation méprise toutes les autres, elle faisoit même peu de cas des François. Il en avertit en secret le Comte de Frontenac dans cette Audience, qui sut

quelques jours sans leur répondre.

Pendant que l'on retablissoit le Fost Frontenac, plusieurs de nos Sauvages surent en Parti pour faire coup chez les Iroquois. L'on vint dire à de la Valliere qui y commandoit que l'on avoit compté trente canots Iroquois qui pouvoient faire trois à quatre cens hommes. Il en donna avis au plûtôt au Comte de Frontenac qui en reçût d'ailleurs la confirmation, D'au-

tres

at

q

VC

tie

tro

de

Cri

ba

Pu

ens

L'i

iou

roil

tea.

tem

con

910

tent

côta

foi.

mer

scil!

quit

Mon

tous

A KAM

nek qui eur part Frontets Franez chez le rouge pient des cux, &

content té aux inp fuspele cœur outes les le cas des le Comte ce, qui fut lie.

it le Fort uvages fuchez les a Valliere pit compté oient faire en donna ntenac qui ion, D'autres

& Maximes des Troquois. tres Sauvages aperçurent un Canot de vingt cinq Iroquois au lac faint François. que l'on crût être les découvrears de cette armée. De Muy cut ordre de marcher à la tête de sept à huit cens hommes vers l'isle Peraut pour les y attendre. En cas que les Iroquois fussent décendus, il devoit les laisser prendre le fil de l'eau sans tirer sur eux, pendant que le reste des troupes, des habitans & de nos Sauvages devoit leur couper passage. Ounanguicé crût qu'il étoit de son honneur de s'embarquer avec les Sauvages de la Baye des Puans pour cette expedition. Il avoit bien envie de se signaler dans cette occasion. L'impatience les ayant pris sept à huit jours aprés de ce que les ennemis ne paroissoient pas, ils s'en revinrent à Montreal de leurs propres mouvemens. Il étoit temps de leur donner une Audience de congé. Il s'y trouva peu de monde, parce que les Officiers étoient toûjours dans l'attente des Iroquois, qui auroient ruiné les côtes si l'on se fut tenu tranquille chez soi. Le Comte de Frontenac fit une petite mercuriale à Ounanguicé dans ce Gon-

tous ces Chefs sur les affaires presentes; Tome IV.

seil, sur la précipitation qu'il avoit eûc de

quitter de Mui. Vous allez donc voir.

Monsieur, de quelle maniere il parle à

Histoire des Mours il s'adressa d'abord à Ounanguicé, com me le plus considerable.

OUNANGUICE'.

Ecoute moi bien, je suis bien aise de te poir , je croyois qu'un Fils que j'aimois s'étoit déroké pour toujours de ma presence. & que bien toin de suivre les volontez de son Pere il vouloit s'y oposer. C'est ce que l'on m'avoit dit de toi, & que tu faisoit rous tes efforts pour empêcher que ma volonté ne fut accomplie : tu n'as pû t'empêcher de me l'avoyer, mais je le veux bien oublier puisque tu me parois presentement avoir l'esprit mieux fait : & t'être ressouwenn que des ton enfance je t'avois pris pour mon Fils, ce qui t'oblige malgré tous les chagrins que tu dis qu'on t'a donné, de me venir avertir que tu vois beaucoup de mes enfans rebelles & pen obeissans à ma voix, mais que pour toi tu t'offre entierement de faire ce que je desire.

Tu as raison de croire que la moitié de mon cour est dans le tien. & c'est ce qui causoit ma douleur quand on me disoit que Ounanguicé étoit contre ceux qui portoient ma parole. J'en étois piqué vivement, mais je n'ai pas oublié pour cela que c'étoit un Fils que j'avois adopté, & qui rentreroit peut-êire dans de meilleurs sentimens lors qu'il se ressouviendroit que je lui avois été

toujours un bon Pere.

dn de me PON ésé ton FOI.

enc posi me

911

mon 941 Plus BOHS

940 àles AVO moit

me tonjo 1142 mon

& Maximes des Trognois.

In aurois raison d'être surpres si les gens du Sable, Kishakons, Hurons, & autres de Michilimakinak, ne vouloient absolument plus écouter ma parole. Et u leur pourrois dire avec justece que j'ai toujours été leur Pere, que pour les soutenir j'ai tout entrepris aux dépens du sang des François, & que si j'ai fait la guerre & la veux encore continuer, en resusant toutes tes propositions de Paix que l'ennemi s'avise de me faire si souvene, ce n'est qu'à leur consideration & à celte de leurs Alliez qu'ils ne voudroient point comprendre dans la Paix qu'ils me proposent.

The as vaifon de me dire que lors que tous mes enfans viennent me voir ils me difens mon Pere, mon Pere, & que souvent lors qu'ils sont chez eux ils ne se souvennent plus de ce qu'ils m'ont promis. Ils auront tous peut-être à la sin de l'esprit, mais puisque tu veux suivre ma volonté employe-toi à leur en donner, & si tu veux entierement avoir mon cœur, duquel tu dis posseder la moitié, joints-toi à moi, asin que toi, eux

& moi nous n'en azons qu'un.

Je te parle à present, & te déclare comme un veritable Pere les sentimens que j'ai toujours en & veux avoir pour toi, si tu travailles à les meriter. Je t'ai pris pour mon Fils, je t'aime, je ne peux avoir deux

, coma

fe de te nois s'éresence, antez de t ce que s faisois ma vot'empêrux bien entement e resouris pour tous les p de mes

BA VOIX,

ement de

moitié de la ce qui disoit que portoient ent, mais c'étoit un rentreroit imens lors i avois été

ecurs; quand j'ai donné mon amisié je ne la peux ôter à celui à qui je l'ai donnée qu'il ne m'y contraigne. Je te lave de tout ce que tu as fait si tu faits bien à l'avenir, & que l'année prochaine tu me vienne dire que tu as reussi, su soras content de la reception que je te ferai. L'Officier qui commande à Michilimakinak & Perrot me diront si tu ne m'auras pas trompé, & sur les kons témoignages qu'ils me rendront de ta conduite

espere tout de moi.

Nancanakonet m'a trompé quand il a diverti mes armes d'un autre côté, je lui avois assez déclaré que mon Casse-tête ne devoit tomber que sur l'Iroquois & ses Alliez, & non sur les Akancas & autres. Il ne sera pas difficille de persuader aux gens de Michilimakinak que je ne veux point de Paix, puisque tu as vû depuis peu de jours que l'Iroquois est venu en guerre, & qu'il a tué même quelques-uns de ma jeune fe par surprise , ne croyant plus que je venille l'éconter n'y le recevoir pour mon enfant, aprés avoir refuse toutes ses Propositions, parce qu'il ne vouloit pas sincerement vous y comprendre. Vous devez tous croire que c'est le desespoir qui le fait agir voyant qu'il n'a pû me surprendre, & que je prévoyois que l'apas qu'il jettoit à mes enfans, anquel quelques-uns n'ont pas laissé

de le

dr ço m

nes
Ba
à l
cou
rois
font
lag
font
lieu
s'ils
rene
faci

Kol L'an

9.46

94'

Sent

vier

de mordre, n'étoit que pour les tromper & les mettre tous à la chandiere.

Aye le cœur fort: tu viens encore de faive une faute en ce que sans astendre mes ordres tu as quitté si tôt le Camp des François où tu t'étois toi-même offert d'ailer; tu m'avois en cela bien sausfait. O tou resour

m'a beaucoup surpris.

Aprends donc aux Sakis , Folles Avoines, & autres Nations qui sont dans la Baye quelles ont été mes intentions, afin que à l'avenir ils puissent plus commodement éconter ce que le lour ferai savoir. Je desirerois que ta Nation & toutes les leurs qui sont presentement dispersées en divers villages aussi éloignez les uns des autres qu'ils sont, se rassemblassent tous dans un mêmë lien, on ils pourroient faire divers villages s'ils vouloient : ce qui par cette union, les rendroit plus forts pour resister à leurs ennemis, & les mettroit en état d'executer plus facilement & plus promptoment les ordres que je leur euvoyerois, & c'est pour cela qu'aprés t'avoir fait en particulier ce pre-Sent , je te faits encore celui-ci pour t'y convier & tonte ta Nation.

KOLOUIBI.

Je vous parle, je ne peux douter que toi Kolonibi ne sois à moi; tu me l'as témoigné L'année derniers, lors que malgré les Sau

F 3

e ne lie
e qu'il
ce que
ce que
que tu
ception
ande à
et si tu
ons té-

l a die lui ae ne dofes Alautres.
ler aux
e veux
depuis

nduite

n gueris de ma is que ja our mon i Propo-

sincerevez tous fait agir , & que

it à mes pas laissé teurs & Ontaquaks, tu voulois marcher contre l'ennemi : su m'en as averts ayant ici accompagné Mr de Mantet : continue à faire ce que je demande de soi . & sois assuré de

mon apui.

Perrot m'a aussi dit tout ce que tu as fais là baut pour donner de l'esprit au Renard 3, je t'en sai bon gré, mais je voi qu'il est égaré, il est ton parent, témoigne-lui que jo ne l'ai jamais abandonné; j'ai le cœur ferme, & il m'est sensible quand on veut détacher de moi quelqu'un de mes ensans.

## NANCAVAROUET.

The as fast un coup generoux, aye toujours le même courage que tu as eû, & no
faits la guerre que quand je te dirai de la
faire, & du côté que je te marquerai. Sache que le Sion m'étant venu demander ma
protection, je la lui ai accordée, & qu'il
est mon Fils? qui sont ceux qui voudroient
s'oposer à ma volonté? ta Nation à pluseurs Prisonniers, croi que les ayant prispour mes ensans ils sont tes freres. Sonffriras-tu ton frere Eclave chez toi? Nettoye tu natte asin que je m'y puise assenttranquillement.

## Kioulouskau.

Perrot m'a dit que ta Nation faisoit son devoir. La Motte m'a mandé de Michilimakinak, que ta jeunesse étoit en guerre fai jou

naise d'eneff

de een mon gné fens

211

bien dan ners ten tié plen lera

livi

. 7

Y COM-CI ACfairs ré de

es fais nard 3. A égaque jo ur ferus de-

ye ton-& ne i de la ii. Sader ma क व्याभ droient à plu-AHT PYSE . Sonf-? Nete affeoir

riseit som Michili-CHETTE P

& Maximes des Iroquois. & je sças que l'année précedente on l'à fait revenir de ce quartier - la. Aye toujours la même pensée, suis ma volonté, & tu trouveras un Pere qui aime ses en-

fans quand ils le meritent.

Je voi que toi Makkathemangona Renard tu es un jeune homme, ta Nation s'est bien décournée de ce que je demandois d'elle, elle a pillé quelqu'un de ma jeunesse qu'elle a traité comme l'on traite les Esclaves, je sai que ton Pere Onkimaonassan qui aimoit les François n'a point en de part à l'indignité qu'on leur a faite: zu suis l'exemple de ton Pere qui avoit de l'esprit, quand tu n'es pas du parts de seux de tes gens qui se veulent donner à mon ennemi, après m'avoir beaucoup indigné & défait le Sioux que je tiens à prefent pour mon Fils.

Déclare à ta Nation de ma part que (quoi qu'elle ne le merite pas ) je veux bien encore la prendre sous ma protettion , dans l'esperance que j'ai qu'elle ne me donnera plus de mécontentement. O que tu t'employeras à lui refaire l'esprit. J'as pitié du Sion, j'ai pitié de ses morts dont je pleure la porte ; Perrot va là baut , il parlera à ta Nation de ma part pour la delivrance de leurs Esclaves: qu'elle l'écoute. · Taurois souhaité voir le Porc-Epi Capeoma, & d'autres Chefs, aufquels j'anrois remis l'esprit qu'ils ont perdu lors qu'ils songent à se donner à l'Iroquois qui ne cherche qu'à tromper, & auquel moi qui ai plus d'esprit qu'eux & qu'ils redoutent, ne puis me sier.

Hé quoi Egominerd, & tous les autres qui paroissent vouloir se donner à l'ennemi, verront - ils d'un cœur tranquille manger le Miami par l'Iroquois, Ne croyez vous pas que quand il n'aura plus d'autre viande, il mangera la vôtre. Il veus

être feul.

Pour vous autres Miamis de Maramek, Nanangoussista, & Micitonga, vous êtes les Chifs de ce grand Village, & je croi que ce n'est que par la volonté de tous les autres Chefs qui y sont que vous étes venus pour m'écouter.

Te veux croire, comme vous le dises, que vous n'avez, point d'autre volonté que la mienne. Perrot vous a dit qu'il falloit lever vôtre feu de Maramek, & vous unir avec les autres Miamis dans un lieu où vous puissiez vous opposer à l'ennemi. E lui faire la guerre, je ne puis penser qu'au repos de mes enfans; je n'en puis venir à bout que par la destruction de l'Iroquois, & pour accomplir mon dessein Il faut que mes enfans s'unissent ensemble, asin de

y cen ma qui pon ren nai

946

beir mên đan Je n đes gu'o Vou

mi e re l Que voir en q

cher

COMP

enrois qu'ils cherui ai

s anil'eniquille
'e croid'an-

Maraonga ; illage ; volonti c vom

es, que que la loit leus unir lieu où mi. Er qu'au venir à oquois, ant que afin de

ponvoir plus facilement executer les ordres que je leur envoyerai. Vous avez dit, il y a un an à Perrot, que vous vouliez décendre pour m'écouter; vous me l'avez mandé par votre Collier & votre Robe que m'a aporté Perimond. Je vous répondois par lui; mais il ne vous a pas rendu ma réponfe. Vous me dites maintenant par celle que vous me presentez que vous n'avez d'autre esprit n'y d'autre cœnt que le mien, je vais vous expliquer ma volonté, accomplissez là.

Je vous declare, mes enfans, que je ne croirai point que les Miamis veuillent m'obeir que lors qu'ils feront tous ensemble le même feu, soit à la riviere saint Joseph ou dans quelqu'autre lieu qui en soit proche. Je me suis aproché de l'Iroquois, & j'ai des Soldats à Katarakoui, dans le Form qu'on avoit abandonné. Il faut que vous vous aprochiez aussi de l'ennemi pour m'imiter, & avoir plus de facilité de faire

coup fur lui.

Tous mes enfans me disent que le Miami est nombreux, & peut lui seul détruire l'Iroquois: à son imitation tout à peur.
Quoi voulez vous quitter voire pais à
voire ennemi? Ne vous trouvera-il pas
en quelque lieu que vous puissiez, vous cacher se vous no lui en disputez pas l'en-

trée. Dontez - vous de mon appui depuis que j'ai commencé la guerre. Il n'a paru qu'une fois à Chichikatia, encore étoit ce. dans le temps qu'ils fusoient semblant de negocier une Paix avec moi : mais presentement que toutes mes armes sont tournées contra le, pouvez-vous douter que je ne bui ôte le moyen de vous insulter, & que je ne vons facilite pas les desseins que vous pourrezs avoir contre lui. Avez-vous oublié que je ne lui faits principalement la guerre qu'à voire consideration, vos morts ne paroissent plus chez lui, cenx des François qui sont morts pour les venger les convrent. Je vous donne les moyens de faire la même chose, je vous aide de toutes mes forces, il ne siendroit qu'à moi de le recevoir pour ami, je ne le veux pas à cause de vous qui seriez détruits si je faisois la Paix avec lui sans vous y comprendre.

Perrot monte avec vons pour vons conduire où je destre que vous le suiviez. Faites ce qu'il vous dira, & en m'obeiffant vous trouverez un Pere qui pour voere repos sacrifiera conte sa jennesse, s'il est necessaire.

Ne vous souvenez vous point de ce que Chichikatia auroit pû dire de Perrot, il n'est pas Esclave, c'est celui que j'ai envoyá pour vous porter ma voix ; je vous

confic ve po faits glois katia il m dites rempl donné intent ne cro mand bando tage . mêler veux protes ma je je len

Chefs VONS VOUS ! Mich mon a qui d mes in çois ,

d Arg

& Maximis des Iroquois. 67 considere trop pour vous donner un Esclave pour avoir soin de vous, c'est moi qui

faits la guerre & non pas lui.

Quand vous avez the le Loup & l'Anglois, vous m'avez obei, & si Chichikacia l'a délivré lorsque vous l'avez pris, il m'a desobei. Je croirai ce que vous me dites, si vous changez, votre fen pour remplacer celui que Chichikatia à abandonné. Tenvoye Perrot pour expliquer mes intentions à tous vos Vieillards, & si vous ne croyez ce qu'il vous dira, je lui commande de vous abandonner, & je vous abandonnerai moi même sans songer davantage à vous proteger, & sans vouloir me mêler de vos affires & de voire terre. Je veux que mes enfans correspondent à la protection que je leur donne, ils voyent que ma jeunesse meurt tous les jours, sans que je leur reproche qu'elle meurt pour eux.

Au reste Ounanguicé. & vous autres Chefs des Nations, je suis bien - aise de vous avertir principalement, avant que vous me quittiez, que le Commandant de Michilimakinak est le seul à qui j'ai remis mon autorité dans tous vos quartiers. & qui doit vous expliquer mes pensées, & mes intentions. Les autres Officiers François, comme Courtemanche, Mantet, d'Argenteuil, de l'Isle, Vincennes, la

aru it cé de fen-

nées e ne que vous ublié

erre ne ranconre la

mes rececause is la

conviez. obeifr vo-, s'il

e que ot , il ci envono Déconverte & Perrot. , qui sont parmi vous , lui devant être entierement soumis.

Que ce soit donc sa voix scule que vous écontiez, parce qu'il n'y à que lui qui puisse veritablement vous expliquer la mienne, & que vous ne pouvez, pas manquer de la suivre sans m'être en mêmetemps desobeissans : mais comme il ne peut pas être par tout, il est obligé par necessité de se servir des Officiers que je viens de vous nommer pour être ses Porte-paroles. & vous faire savoir ses intentions qui ne peuvent être autres que les miennes, & ausquelles pas un de tous ces Officiers. n'y autres de tous les François qui font parmi vous, ne peuvent ajoûter où diminuer sans manquer à leur devoir. Que si quelqu'un d'entr'eux vous disoit queique chose qui vous fit de la peine, où dont vous fussiez en doute, ne vous en éclaircissez qu'avec lui & ne vous arrêtez, point à tout ce que les autres vous pourroient dire, parce qu'il est le seul, comme je vous l'ai déja marqué, qui peut lever tous vos soupçons & vos dontes, à qui vons devez, ajonter autant de creance que si voire Pere vous parloit lai-même.

Retenez, bien, mon fils Ounanguicé & vous autres Chefs, ce dernier avis que je vous donne, & suivez le exactement, se vous

CO T

à lo tra d les r

Il no quate

To.

voix. sa jei à One maint fauroi. Sement vant a ron, perse. prés, de la l'Iroq aufqui al fame many Sure qu roit po apprel

Maximes des Iroquois. Es mons voulez que voire Pere vons regarde & vons traite comme des enfans obeissans.

mis.

2015

qui la

14%-

me-

pent

cessi-

viens

. p.1-

stions

nnes

cierso

t par-

ninuer

quel-

chofe

es fus-

, 911 a-

tont ce

, parce

ai déja

upçons

ajouter

re vous

nice &

que je

ent . [

WOMS

A peine tous ces Chess commençoient à sortir de la sale du Conseil qu'il en entre de nouveaux, qui fitent à peu prés les mêmes propositions,

Le Comte de Frontenac les écouta. Il ne leur répondit, Monieur, que quatre jours après en ces termes avec les mêmes ceremonies.

OTONTHAGAN.

Ton Pere a conjours été fidéle à ma voix . & il a jusques à sa mort maintens sa jennesse dans l'obeissance qu'ils doivens à Onontio leur Pere. C'est à toi qui tiens maintenant su place à l'imiter . & tu ne le saurois mieux faire qu'en faisant vigourensement la guerre à l'Iroquois, & en vivant dans une grande mésiance avec le Huron , qui vent l'entr'ainer avec lui dans fa perce. Je te sai bon gré d'être décendu expres, comme su me l'assure, pour m'avertir de la Paix que le Huron veut faire avec l'Iroquois, & des Colliers qu'il lui envoye ausquels on dit que vous avez en part; mais il fant que tu saches que cette nouvelle ne m'a nullement surpris , parce que je suis afsuré qu'il y a long temps que le Huron auroit porsé son corps à l'Iroquois s'il n'avoit apprehendé les Kiskakons . l'Outaonak Tome IV.

70 Histoire des Mœurs Cinago, le Nancokoneten, & toi Outaquak du Sable.

Otonthagan mon Fils, peut-être t'és-tu laissé entr'aîner par surprise dans cette méchante démarche, parce que en es encore jeune, mais Okantican & Ouemakacoyeg, par la bouche de qui tu parle en sont parfaitement informez; je veux bien neanmoins l'oublier, dans l'esperance que j'ai que vous écouterez, mieux à l'avenir la voix de vo-

gre Pere.

T'ai du regret, Okantican, de la mort de zon Beaufrere Nancauakouet, il s'est un peu écarté de son devoir en tournant son cassetête du côté des Akancas, mais il n'a jamais en le cœur Anglois n'y Iroquois comme le Huron. Il paroît par le petit Esclave qu'il m'a envoyé, & que je garderai pour me souvenir de lui, qu'il a ch regret en mourant de m'avoir desobei. Tu diras à touzes les Nations d'enhaut que je vengerai sa mort lors que nous aurons réduit l'Iroquois. Il faut suspendre du côté des Akancas, & fonger à mettre votre jeunesse incessamment & avant le Printemps en campagne, ils trouveront un refuge au Fort Frontena, que j'ai fait rétablir exprés pour les recevoir en allant & revenant d'Onnontagué.

Voila une converture, un fusil, pour enneloper les os de mon Fils Nancanakouet,

Pas fon 9160 TON dev rer ger tem deja Seres Ok4 bler ter e char parol copie tentio donne afin a cette | gens.

Pol voir p de M pour l s'établ d'y poi donné & Maximes des Iroquois.

qu'il faut laiffer un peu de temps repofer pussiblement . O cependant songer à laver son sang par celui de l'Iroquois : c'est à quoi je vous exhorte par ce Collier, & je vous donne ce second pour le mettre sur le devant de voire canot, afin de vous barrer le chemin & vous empicher d'aller venger la Fourche aux Akancas. Tournez fentement votre vengeance ( comme je vons l'ai deja dit ) contre l'Iroquois : & quand vous serez à Michilimakinak, ne manque pas toi Okantikan de prier le Commandant d'assembler toutes les Nations, & de leur presenter en plein Conseil ces Colliers dont je te charge. & d'y faire dire publiquement les paroles que je se dis, & dons je lui envoye copie, afin que personne n'ignore mes intentions. Voila un juste-au corps que je te donne à toi Otonthagan, & a Okantikan, afin que vous les secondiez, & j'y joint cette pondre & ces balles pour vous & vos gens.

MIAMIS.

Pour toi Chichikatia, je t'ai fait savoir par avance ce que j'avois dit aux Chefs de Maramek, qui sont venus avec Perrot pour les obliger à quitter leurs villages pour s'établir auprès du tien : ils m'ont promis d'y porter toute leur Nation, & je leur ai donné des presens pour les inviter, aprés

nak.

5-£16 mé. jess-

par aitel'on-

VOHS 20-

rt de n peis cassea jacomsclave i pour ret en

à touerai fa oquois.

as, O mment ne, ils

nac que voir en

pour enakouet,

Histoire des Maurs
avoir chargé Perrot de ne rien oublier pour
cela; j'espere qu'ils me tiendront leur parole & que nous en verrons l'esset avant la
fin de l'Hiver. Et si j'aprends par vous
autres, ou par quelque autre endroit, que
Perrot n'ait pas fuit ces derniers essorts
pour faire cette jos étien, sois assuré que je
t'en punirai jènes ement.

Tu as tou de été si bien intentionné
pour les François, & si obeissant à la voix
de ton Pere, que je ne donte point que tu
ne contribué de ton côté à faciliter l'execution de cette affaire, en applanissant toutes
les difficultez qui pourroient s'y rencontrer,
de en cassant toutes les mottes de terre qui
pourroient rendre le chemin raboteux.

C'est pour te convier encore de persevever dans les bons sentimens que tu as pour son Pere & pour ses Neveux que je te donne ce juste au-corps, & un à ton camarade Chef de Chigagou, ces deux carabines, cette poudre & ce plomb.

Assure toutes les Nations d'en haut que je vais continuër la guerre aux Iroquois sans relâche, & porte les à suivre mon exemple en mimitant aussi de ton côté.

Toutes les assurances que le Comte de Frontenac donnoit aux Outaouaks, qu'il continuëroit la guerre contre les Iroquois, firent d'autant plus d'impression sur leur

Les us vage L lieuë d avoien Champ ption ! moins ( dont ils d'aller homme riverent feuleme voir per avoient faux Fre Sauvage sept au bien jug de voye lui-ci n'e aux prif vîte, n'a camarad

esprit .

nos Pa

L'on Monsieu quois qu plain. L avec son

& Maximes des Iroquois. esprit, qu'ils virent arriver plusieurs de nos Partis un jour auparavant leur départ. Les uns avoient enlevé une petite Sauvage Louve de neuf à dix ans, à une demie lieuë d'Orange, d'autres raportoient qu'ils avoient compté cinquante Iroquois au lac Champlain, tout prêts à venir faire irruption sur nos habitations. Ils furent témoins en même temps que la Durantaye, dont ils connoissoient la valeur, eut ordre d'aller au devant d'eux avec deux cens hommes d'élite. Nos Iroquois du Saut atriverent pour lors fort consternez, nonseulement de n'avoir rien fait; mais d'avoir perdu deux de leurs gens qui leur avoient été enlevez par la trahison d'un faux-Frere; & le retour précipité d'un Sauvage du même lieu, qui étoit alle avec sept autres vers Onnontagué, leur sit bien juger que l'on cherchoit toutes fortes de voyes pour harceler nos ennemis. Celui-ci n'eût que le temps de casser la tête aux prisonniers pour se sauver au plus vîte, n'ayant sçû ce qu'étoient devenus ses

4-

la

HS

16 E

rts

je

ıné

0150

1 50

CH-

ites

er,

945

28-

THOO

e te

ma-

abi-

que

quois

111013

te de

qu'il

uois,

camarades.

L'on ne perdit donc point de temps, Monsieur, pour couper chemin aux Iroquois que l'on savoit être au lac Champlain. La Durantaye s'étant mis en canot avec son monde arriva à Sorel, & mon-

G ;

tant quinze lieuës dans la riviere de Chambli jusques à la vûë du Fort, avec toutes les précautions que peut aporter un Capitaine extrémement judicieux, qui cherche à surprendre sans être surpris, connût par les pistes toutes fraîches des Iroquois que ses découvreurs avoient vûs, qu'ils n'étoient pas loin. Il se jetta aussi tôt dans les bois, & marchant toute la nuit dans des chemins impratiquables, malgré la pluye & le mauvais temps, il les aperçût le lendemain le long d'une listere des deserts de Boucherville.

C'en fut assez à des gens qui ne respiroient que la gloire, pour donner dessus. Ils vinrent fondre tout-à coup sur les Iroquois avec tant de vitesse & de violence, qu'aprés leur avoir tué ou blessé les deux tiers, ils ne donnerent pas le temps aux autres de se reconnoître. Nos Sauvages ne se donnerent pas le loisir de lever les chevelures, ils se contenterent seulement

de couper les têtes de cinq.

Pendant que l'on se battoit vigoureusement, que plusieurs blessez s'échapoient dans les bois, que le reste abandonnoient leurs armes & quittoient leurs habits pour mieux courir, l'on en trouva un qui se glissoit sur le ventre le long de la palissade du Village, en attendant que le grand feu que me

fon

Exp rête prie & e leur

trou cher cong uns chan iulqu fer à Voya men ce de reuse Tou traîn pour ne la Sauv

**JUOS** 

Teu fut passé. On lui coupa les jarets juse de ques a ce que l'on disposa de lui dans une avec meilleure occasion. ORIGE , qui

La Durantaye revint le même jour de fon expedition a Montreal, n'ayant per-

du que deux hommes.

Le Conne de Frontenac envoya un Exprés à nos Outaouaks qui s'étoient arrêtez à trois lieues de la Ville, pour les prier de venir voir brûler un Iroquois, & en boire le bouillon, pour parler dans leurs termes.

L'avidité que ceux ci avoient de se trouver à ce délicieux repas, les fit marcher toute la nuit. Aprés beaucoup de congratulation que les Chefs se firent les uns aux autres à leur arrivée, l'on fit chanter le prisonnier suivant la coûtume jusques à la pointe du jour, pour se disposer à une autre ceremonie. Les Outaouaks voyant qu'il perdoit tout son sang, commencerent à s'attrifter & à perdre esperance de s'en bien divertir. Il mourut, heureusement pour lui, à la pointe du jour. Tout le seul régal qu'ils eurent fut de le traîner à la voirie, & de lui couper la tête pour en faire un festin. Cette conjoncture ne laissa pas de faire impression sur ces Sauvages, qui virent que l'on continuoit pout de bon à faire la guerre.

respideffus. s Iroence, s deux

pris,

s des

t vûs,

auffi-

ute la

bles,

ps, il

d'une

os aux avages er les ement

reulepoient noient ts pour qui se alissade grand

Aussi-tôt que la Durantaye fut arrivé le Comte de Frontenac détacha des Sauvages du Saut pour aller attendre les fuyards prés de leur païs, & les charger dans un temps que leur déroute & l'épouvente rendoient en quelque façon leur perte assurée. Ils raporterent seulement deux chevelures, & amenerent deux prisonniers, dont ils firent present à ceux de sa Nation & de la Montagne, pour remplacer leurs morts, sans les avoir fait voir auparavant à ce General. Il leur fit connoître leur faute par un discours éloquent, mêle de douceur & de fierte, qui les fit rentrer en eux-mêmes; de sorte qu'ils lui jurerent par tout ce qu'ils avoient de plus saint, qu'ils lui ameneroient d'orenavant tous les prisonniers, pour en disposer à sa volonté. Ils produifirent donc ces deux Esclaves, dans un conseil qu'il tint exprés, où tout ce qu'il y avoit d'Officiers assisterent en foule, pour deliberer de ce que l'on en feroit; mais sa generosité, ou la prudence & la politique qui y avoient beaucoup de part, l'obligea de leur donner la vie & de les leur rendre. Ce resultat lui attira autant d'amour qu'il s'étoit acquis d'autorité par les menaces.

Le Canada qui ne subsiste que par les

fecou men tienc aprel glois Quo qu'e qui s Voit ganti parag chalc veno que c se sa perit de vo qu'u Con Capit heure tagoi che, dans Angl nouv les A

guerr

fur le

trente

trenteine, & qu'ils avoient surpris un pe-

& Maximes des Iroquois. rrivé secours qui lui viennent de France, commencoit déja à être dans une grande impa-Saufutience de voir arriver les Vaisseaux. L'on aprehendoit que quelques Corsaires Anrger glois ne croisassent à l'entrée du fleuve. pou-Quoique nos Vaisseaux n'arrivent guere leur qu'en flote, il y en a toûjours quelques-uns nent qui s'écartent pendant la route. L'on sadeux ceux voit qu'il y avoit une Fregate & un Brigantin Anglois qui rodoit assez tous ces oour parages. L'on aprit que la barque & la fait r fit chaloupe d'un bourgeois de Quebec, qui venoit de Montlouis avoit été enlevée, que ce proprietaire avoit été contraint de qui se sauver lui troisième sur un cajeu, qui orte perit. L'on eut cependant la consolation s a. de voir arriver une flotte de huit Vaisseaux enequ'un Officier de Roi avoit convoyé, & ers , l'on aprit d'ailleurs que Bonnaventure, dui-Capitaine de Fregate, avoit fait débarquer un gu'il heureusement au bas de la riviere de Peragouet les munitions de guerre & de bouche, destinées pour le Fort de Natehouat oit; dans Lacadie, aprés s'être battu contre un & la Anglois qui l'avoit bien maltraité. Les art, les nouvelles de Lacadie portoient aussi que les Abenaguis s'étoient remis à faire la tant guerre, qu'ils avoient fait plusieurs courses par sur les Anglois dont ils avoient tué une

les

78 Histoire des Mours tit bâtiment dans la rade d'une petite suc sur lequel ils en tuerent & blesserent

vingt-cinq.

Nos Hurons de Michilimakinak n'étoient pas si bien intentionnez pour nous que ceux - ci. Ils ne cherchoient qu'à troubler le repos & la tranquilité de nos autres Alliez. Ils fausserent toutes les protestations d'alliance qu'ils avoient jurées au Comte de Frontenac. Ils se déclarerent ouvertement contre nous. En effet, Monsieur, les Iroquois qui faisoient tout ce qu'ils pouvoient pour les attirer dans leurs interêts, leurs avoient envoyé trois Députez, avec autant de Colliers, pour les engager à conclure cette Paix qu'ils souhiaitoient avec tant de passion.

Ce seroit une trés-grande discussion de vous expliquer tous les motifs qu'ils avoient de se soustraire de l'obesssance que ils avoient toûjours promise. L'interêt seul & le debit d'eau-de-vie chez eux en étoient les plus pressans. Ils se plaignoient que l'on resusoit de prendre leurs grands castors selon leur poids, & ils prétendoient

boire à leur fantaisse.

Il n'eût pas été fort difficile de remedier à l'un si les marchandises n'avoient pas été si cheres par les risques que l'on court de les aporter de France, & si les

Agen voulu leur p appar comn caule ruine l'on a Sance si fort ils ne toutes celui c cide e croyer ivre qu te que ce qu' ferven tre que d'un p geance Comte en mê la Foi

Les miers dont or

ques-u

**Souffri** 

& Maximes des Iroquois.

Agens de la Ferme du castor n'eussent pas voulu s'arrêter à cette circonstance, qui leur paroissoit préjudiciable. Mais quelle apparence, Monsieur, de consentir à un commerce d'eau-de-vie, qui ne pouvoir causer que le desordre & le scandale, la ruine & la perte de quantité d'ames que l'on a tant de peine à élever à la connoissance du vrai Dieu. Laboisson les abrutit si fort, que pour peu qu'ils en prennent ils ne font point difficulté de commettre toutes sortes de crimes. Tout est permis à celui qui est ivre. L'homicide & le parricide en sont les suites ordinaires, & ils croyent en être quitte pour dire, j'étois ivre quand j'ai tué un tel, & sous prétexte que le crime est impuni chez eux, parce qu'ils sont tous égaux, ceux qui co 1servent de loin quelques animositez contre quelqu'un de leurs Freres, s'enivrent d'un propos deliberé pour en tirer vengeance. Il étoit donc plus glorieux au Comte de Frontenac, & plus avantageux en même temps pour l'accroissement de la Foi, de se voir exposé de perdre quelques-unes de nos Nations Alliées, que de souffrir de pareils desordres.

Les Hurons qui étoient donc les premiers mobiles de cette grande desunion dont on étoit menacé à tout moment, en-

ide,

n'énous qu'à nos prontées

dans trois tr les

four-

don-

on de
ils ae que
nterêt
ex eti
oient
rands
loient

emeoient l'on fi les

voyerent des Députez au Comte de Frontenac avec un Collier, pour savoir sa derniere resolution sur la Paix avec l'Iroquois. Il n'eut garde d'accepter.ces propositions; il leur laissa la liberté de faire ce qu'ils voudroient, ne leur demandant autre chose sinon qu'ils se souvinssent de l'avis que il leur donnoit, que toutes les démarches que les Iroquois faisoient n'étoient que pour les mieux surprendre, & les trahir à la premiere occasion. Que l'exemple seul de la mort récente de Kouchekoue & de ses camarades qui avoient été tuez à la vue des Députez qui venoient leur proposer la Paix, devoit les faire sortir de l'aveuglement où ils étoient, qu'au reste il se passeroit bien d'eux pour faire la guerre aux Iroquois.

La desolation ne fut pas si grande que on l'auroit pû se le persuader. Le Kiska-kon n'agit point comme le Huron. Il die nettement qu'il n'avoit point de part à tout ce qu'il avoit fait, & qu'il étoit bien aise de le sui déclarer que sa Nation sui-vroit toujours la voix d'Onontio, soit qu'il voulut la guerre.

L'Outaouak Cynago en dit autant, & le Nepicirinien ajoûta, que pour lui il ne

Voq Qu'i ctre tre i Hui affei de f iner ne r l'Ar raux pas ficui reilli

MO

l'ai

Fronla derquois. itions; qu'ils e chois que lémartoient es traemple ekoue tucz à ur prortir de u reste aire la

de que
KiskaIl dit
part à
it bien
n fui, foit
ulut la

nt, & ni il ne ouloit

& Maximes des Iroqueis. vouloit point retourner en son païs; mais qu'il demeureroit auprés d'Onontio . pour être témoin des entreprises qu'il disoit être sur le point d'executer. L'Envoyé des Hurons qui étoit double & artificieux, fut assez surpris de voir que l'on n'étoit pas de son sentiment. Tels ont été les mouvemens de guerre de ces Sauvages, à qui il ne manque qu'un peu de discipline dans l'Art Militaire pour embarasser des Genesaux les plus experimentez. Il ne falloit pas un homme moins habile que Monsieur de Frontenac pour réduire une pareille Nation sous l'obeissance du Roi. l'ai l'honneur d'être,

MONSIEUR,

Votre très humble, &c.

## <del>ক্ষিত্রির ক্ষাত্রের ক্ষিত্রের ক্ষ</del>ত্ত<del>ের ক্ষ</del>েত্রের

## X. LETTRE

Arrahiio Ambassadeur Iroquois demande

Otaxesté Chef Oneyout, médiateur de la

Pasx, s'offre pour otage.

Le Comte de Frontenac donne ordre aux préparatifs de la guerre contre les Iroquois, nonobstant la nouvelle de la Paix entre la France & l'Angleterre.

Grande consternation parmi les cing Nations Iroquoises, de la mort du redoutable la Chaudiere Noire, tué par des

Algonkins.

Mort du fidelle Anriouae. Auteur des dernières guerres des Iroquois.

Les Iroquois sont choquez contre le Chevalier de Bellomoni General de la Nouvelle Angleterre, qui veus les regarder comme sujets de la Couronne.

Different du Comte de Frontenac avec ce

General sur ce sujet.

## Monseigneur,

Que de vertus éclatantes dont j'ai été

que neur vie qui glife dont c'est gran rite cern ce p vans

tout en v
diffe
de v
dout
mor
& l'
prefe
perm

Bran

touch elle i

quel

& Maximes des Troquois.

autrefois témoin dans votre personne, & que de sujets pleins de gloire & d'honneur j'aurois à tracer ici. En effet, votre vie n'est qu'un tissu & un amas d'objets qui vous ont fait tant d'honneur dans l'Eglise; mais au milieu de ce qui peut vous donner un si grand relief dans le monde c'est l'estime particuliere que le plus grand Roi de la terre fait de votre merite qu'il a reconnu par un esprit de discernement si judicieux. Le Clergé de France peut se vanter d'avoir un des plus savans Prélats de la Chrétienté, un second Augustin, & une des plus fermes & inébranlables colonnes de l'Eglise.

ande

MLA.

des

été

Ce n'est pas ici un endroit à rapeller tout ce que j'ai connu si particulierement en vous, Monseigneur, c'est un sujet bien different qui m'engage d'avoir l'honneur de vous écrire. Vous avez été surpris sans doute quand vous avez apris ma metamorphose, ce que c'est que la bisarrerie & l'inconstance du cœur humain. Je suis presentement un Iroquois, & vous me permettrez que je vous entretienne de quelques faits qui regardent cette Nation.

L'éloquence a de grands attraits, elle touche l'oreille, elle anime les passions, elle fortisse l'esprit, elle excite les affections de l'ame, elle a un don de persuau

H 2

der quand elle s'infinuë agreablement, & si elle ne vient pas toûjours à bout de ses desseins, elle ébranse du moins les esprits.

Otaxesté Chef Onneyout, qui se trouvoit comme médiateur de la Paix entre nous & les Iroquois, étoit naturellement éloquent; il faisoit tout ce qu'il pouvoit pour inspirer les sentimens de Paix à ceuxci. Il avoit été assez heureux pour siéchir une partie de sa Nation, & il engagea les Onnontaguez, les Goyogouins, & les Tsonnontouans, à envoyer au Comte de Frontenac deux Députez des plus considerables pour parler d'un veritable accommodement.

Arrahtio qui en étoit un des Anciens d'Onnontagué, porta la parole au nom des quarre Nations. Il s'excusa d'abord dans l'Audience publique qu'on lui donna d'avoir été si long temps à executer ce que Otaxesté leur avoit conseillé de faire pour rentrer en grace auprés de leur Pere Onontio. & de ce que les Tsonnontouans qui étoient occupez à pleurer la mort de leur Ches, tué par les Outaouaks, avoient beaucoup tardé à venir. Il presenta ensuite cinq Colliers.

PREMIER COLLTER.

Mon Pere, vos enfans les Iroquois, principalement les Onnontaguez, dans le desir le ch déja ler & par r

Pai Onone pour i grin o le pai

rêté to forte o Partis

Par

T

fent le reçû da les ren plus de forte.

Je no fées de Peres avec O par ce les bro paffé,

desir qu'ils ont de la Paix, viennent faire le chemin avec les Onneyouts, qui ont déja commencé les premiers pas pour aller & venir librement, tant par eau que par terre, pour terminer les affaires.

. 86

fes

its.

ou-

tre

ent

oit

ux-

hit

les

les

de

de-

m-

ens

des

ans

l'a-

que

our

0-

aris

de

ent

lui-

pis .

s le

SECOND COLLIER.

Par la moitié de ce Collier je te donne, Onontio mon Pere, une portion cordiale, pour faire sortir de ton cœur tout le chagrin que nous pouvons t'avoir donné par le passé.

Par l'autre moitié je t'assure que j'ai arrêté toutes les haches de ma jeunesse, en sorte que je n'ai pas laissé partir aucuns Partis depuis la campagne d'Onnontagué.

TROISIE ME COLLIER.

Les quatre Nations d'enhaut reconnoisfent leur faute, & le châtiment qu'ils ont reçû dans la campagne de l'année derniere les rend sages & les met hors d'état de ne plus donner occasion de les châtier de la sorte.

QUATRIE'ME COLLIER.

Je ne prends presentement que des penfées de Paix, à l'imitation de mes anciens Peres qui conservoient toûjours la Paix avec Onontio, & pour cet effet j'attache par ce Collier le Soleil, pour dissiper les broiillards des méchantes affaires du passé.

H 3

La resolution de Paix est prise, quoi que l'on m'ait tué plusieurs de mes Considerables, cela ne m'a pas fait perdre l'esprit, & je faits par ce Collier une fosse pour mettre les morts sans vouloir les venger. Les Onnontaguez & les Onne-youts entreprennent de faire accepter à toutes les Nations Iroquoises ce qu'ils avancent par ces Colliers.

Arrahtio s'adressant aux Jesuites qui étoient à ce Conseil, leur dit: nous sommes dans la resolution d'embrasser la Foi selon les instructions que vous nous en avez donné pendant que vous demeuriez

avec nous.

Otaxesté avoit beaucoup sait que d'avoir engagé ces quatre Nations à envoyer des Deputez au Comte de Frontenac.
Toutes ces propositions de Paix ne paroissoient pas encore bien solides. Comme
ce General ne voyoit pas revenir les Esclaves François, n'y ceux de ses Alliez, il
se désia de cette negociation. Otaxesté,
qu'il aimoit, leur servit de Sauvegarde,
car il n'auroit pû s'empêcher de les faire
repentir de leur faute. Il voulut suspendre encore son ressentiment, & leur accorda à deliberer le lendemain, sur les assur sur l

les Nexage toien guerravoice Chef tâcho quois extrace

laque

Le

Monsi il étoi lité, & neyou autre (foit d pression Pe fa caba plique avoient avoient libre p

Ce d Enfin f cessité

de son

Otaxesté porta la parole pour toutes les Nations dans la seconde Audience : il exagera beaucoup la triftesse où elles étoient de la perte de tant de Chefs & de guerriers que les François & leurs Alliez avoient tué depuis quelque temps. Ce Chef qui se voyoit écouté favorablement tâchoit de persuader la sincerité des Iroquois, ( c'est une qualité qui leur est bien extraordinaire ) & s'offrit même de rester pour ôtage; marque de la droiture avec

laquelle ils agissoient.

Le Comte de Frontenac n'avoit garde, Monseigneur, de le recevoir pour ôtage, il étoit pleinement convaineu de sa fidelité, & de celle de quelques cabanes Onnevoutes. Il vouloit avoir pour garant un autre Chef, duquel il pût croire qu'il restoit dans l'esprit quelques mauvaises impressions, & non pas un enfant soumis à son Pere tel qu'étoit Otaxesté, qui avoit sa cabane au Saut. Il les pressa fort de s'expliquer, & leur dit même que s'ils n'avoient pas d'autre chose que ce qu'ils lui avoient dit la veille, le chemin leur étoit libre pour s'en retourner, & qu'il verroit de son côté ce qu'il auroit à faire.

Ce discours si sec les embarassa un peu-Enfin soit que la politique ou que la necessité les obligea de se tirer adroitement

ion n-'efoffe les ne-

er à

u'ils

qui om-Foi s en

ricz

d'anvoenac. roifmme es Efez, il kesté, arde, faire

spen-

or ac-

es al-

bon

de l'embarras où ils s'alloient plonger, Arrahtio s'offrit de rester pour ôtage de la part des quatre Nations, & Otaxesté s'en retourna porter le Resultat de la députation.

Les Aniez qui ne paroissoient point prendre part dans cette négociation laissoient agir les autres sans s'en mettre beaucoup en peine, parce qu'ils se flâtoient de la protection des Anglois leurs voisins.

Le Comte de Frontenac resolut d'y envoyer l'Hiver de Louvigni à la tête de cinq cens hommes. La quantité de néges qu'il y eût dans ce temps empêcha les habitans des isles & de la côte du Sud de se mettre en marche; ce qui fit avorter cette entreprise qui auroit donné un grand poids aux affaires, si d'ailleurs Abraham Officier des Milices d'Orange n'eût aporté une Lettre de la part de Pitre Schayler Colonel, Commandant à Orange, & de Delluys Ministre de ce lieu, par laquelle: ils mandoient au Gouverneur de Montreal que la Paix étoit faite entre les Couronnes de France & d'Angleterre, dont il lui envoyoit les articles. Le Comte de Frontenac à qui l'on dépêcha un Exprés, demanda aux Envoyez Anglois s'ils n'avoient pas amené avec eux les prisonniers François qui pouvoient être dans leurs

négo impl leurs verte avoic ges, parat un pa

que I

L'd

qua

fronte rante fameu re, qui Fort q ment p en atte voient ouaks,

Ce protecte de calterez de fier le r

cent de

un an.

Penda foit aux meraye c point n laife beauent de lins.

'y enête de néges: es hade le r cetgrand aham porté. ayler & de juelle: Iont-

Coudont te de prés.

n'aniers leurs

& Maximes des Irognois. quartiers? Ils dirent que l'abondance des néges avoit rendu les chemins presque impraticables. Il differa aussi de sendre les leurs jusqu'à ce que la navigation fut ouverte. Quoi que ceux ci affurailent qu'ils avoient arrêté la hache de leurs Sauvages, on ne laissa pas de continuer les préparatifs que l'on avoit commencez pour un parti en canot, suivant les démarches

que l'on verroit faire aux Iroquois. L'on aprit, Monseigneur, que ceux-ci

étoient à la chasse aux environs du Fort Frontenac, au nombre de trente à quarante Onnontaguez, commandez par le fameux la Chaudiere Noire, Chef de guerre, qui avoit dit à quelques François du Fort que les Anciens devoient incessamment partir pour conclure la Paix, & que en attendant leurs jeunes guerriers devoient aller en guerre contre les Outaouaks, pour venger la mort de plus de cent des leurs qui avoient été tuez depuis un an.

Ce procedé si inégal faisoit bien connoître le caractere de ces Barbares, toujours alterez du sang humain, jusques à sacrisier le repos public à leur vengeance.

Pendant que la Chaudiere Noire chassoit aux environs du Fort, sans que la Gemeraye qui y commandoit pût en attirer



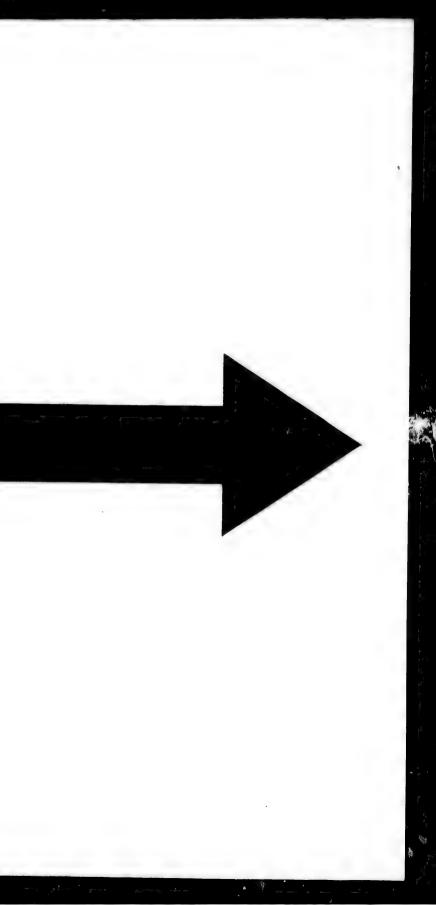

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation 23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

Lie Rolls 10 

dedans quelqu'un, il survint une trenteine de jeunes Algonzins qui donnerent si vigoureusement sur eux qu'ils en tuèrent une vingteine sur la place, sirent six prifonniers avec deux semmes. Les Algonzins perdirent six de leurs plus braves. Ce coup sur d'autant plus sensible aux Iroquois que l'on trouva parmi les morts la

xins perdirent six de leurs plus braves. Ce coup sut d'autant plus sensible aux Iroquois que l'on trouva parmi les morts la Chaudiere Noire, qui avoit été tué par de jeunes guerriers, dont le plus âgé n'avoit que vingt ans. Ce Chef qui étoit la terreur de toute l'Amerique Septentrionale, ne pût s'empêcher de dire en mourant? Faut-il que moi qui ai sait trembler toute la terre, meure de la main d'un enfant.

Les Iroquois ont roujours si à cœur cette action, que quelque Paix qu'il puisse y avoir entre ces deux Nations, ils s'en vengeront tôt ou tard si jamais ils se rencontrent. Sa femme fut aussi du nombre.

La consternation universelle qui s'étoit répandue parmi les cinq Nations Iroquoises sur la mort de ce grand Chef, sur un prétexte pour disserer l'execution de la parole qu'ils avoient donnée de venir au Printemps achever ce qu'Arrahtio & Otaxesté avoient proposé l'Automne dernier, soit que cela sur vrai ou saux, du moins la perte de ce Chef les déconcerta si sort que la tristesse où ils étoient leur sit cesser tous leurs projets.

nteine fi vinërent ix prilgones. Ce x Iroorts la par de n'avoit la terionale, urant: er toute fant. eur cetpuisse y en venenconbre. i s'étoit roquoi-, fut un venir au & Otadernier, u meins ta fi fort fit celler





que un a chaff gouir ion a Com pleure aprés marqu pour r les fur Con la Reli les Cer donné s

Le

lui rend naire at du Roi, les mois chercher Comp

Jefus . C cifié, il vengé fa chevelur

La no & l'Angle les Anglo 1. page .go

Le fidel Auriouaé arriva à Quebec quelque temps aprés ces nouvelles, il y avoit un an qu'il en étoit absent, il avoit été chasser pendant ce temps avec les Goyogouins sa Nation, & s'en revint cherches son afile ordinaire auprés de son Pere le Comte de Frontenac. Il su attaqué d'une pleuresse qui lui causa la mort trois jours aprés son arrivée. Il avoit donné trop de marques de sa fidelité au service du Roi, pour ne pas meriter quelque distinction à ses funerailles.

Comme il étoit instruit des misteres de la Religion on lui sit ses Obseques avec les Ceremonies Ecclesiastiques, & il avoit donné tant de preuves de sa valeur qu'on lui rendit celles que l'on accorde d'ordinaire aux Officiers. Il avoit une pension du Roi, & il ne manquoit pas d'aller tous les mois chez le Tresorier de la marine chercher sa lune, qui étoit sa paye.

Comme on lui parloit en mourant de Jesus Christ, que les Juiss avoient crucisié, il s'écria : que n'étois je là, j'aurois vengé sa mort, & je leur aurois enlevé la chevelure.

La nouvelle de la Paix entre la France & l'Angleterre fut derechef confirmée par les Anglois, qui renvoyerent au Port-Royal les prisonniers François qui se trouverent chez eux, & laisserent au Baron de saint Castin la copie du traité de Paix, pareille à celle que le Chevalier de Bellomont Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avoit envoyé à Quebec, mais les Abenaguis furent bien surpris de ce que l'on ne leur rendoit point les leurs à une

Paix generale.

Ce mépris qu'ils crurent que les Anglois avoient pour eux dans une conjon-Aure si honorable, leur auroit fait continuër leurs courses ordinaires sans les ordres qu'ils recûrent du Comte de Frontenac de suspendre pour quelque temps leurs haches. Ils avoient fait des coups assez considerables pendant l'Hiver: les chevelures enlevées & la quantité de prisonniers qu'ils avoient, suffisoit pour que les Anglois commençassent à se lasser de tous les maux qu'ils reflentoient tous les jours. Nous reçûmes à la fin une vingteine de prisonniers de toute sorte d'âge. On leur remit les leurs qui auroient été en petit nombre si l'on avoit eû égard aux larmes de plusieurs enfans qu'on ne jugea pas être d'âge à pouvoir choisir le lieu de leur demeure. Ceux qui étoient entre les mains des Iroquois étoient assez à plaindre. Le Chevalier de Bellomont vouloit s'en rendre maître pour nous les renvoyer; le Compe

en gra can été mo ces la I que qu'à moi choi Préte Iroq chim temp posse Gons vons From Franc bonne les de Bello nagui gardo

ché de

Anglo

les éfe

& Maximes des Iroquois.

n Baron

le Paix.

e Bello-

Angle-

mais les

e ce que

ers à une

les An-

conjon-

ait conti-

s les or-

e Fronte-

mps leurs

ups affez

es cheve-

rilonniers e les An-

de tous

les jours. greine de

On leur

é en petit

ux larmes

a pas être

e leur de-

les mains

indre. Le

s'en ren-

oyer; le

Compe

Comte de Frontenac le remercia de son entremile; c'est été une foiblesse trésgrande à ce General que de se servir de ce canal, l'on eut cru que les Iroquois eussent été sous l'entiere domination de l'Angleterre, c'étoit à nous à continuer l'accommodement qui étoit déja commencé entre ces Sauvages & nous indépendamment de la Paix de l'Europe ; c'étoit d'eux-mêmes que nous voulions recevoir les notres jusqu'à ce que la Cour en eût décidé, on du moins que les deux Couronnes euslent choise des Commissaires. D'ailleurs cette prétendue domination des Anglois sur les Iroqueis & sur d'autres Nations, est une chimere qui se détruit d'elle-même par le zemps confiderable que nous avons pris possession de ces terres, tant par les Missions que par les Garnisons que nous yavons cues. Le refus que fit le Comte de Frontenac de recevoir de leur part nos François Esclaves, ne diminua rien de la bonne intelligence qui devoit être entre les deux Nations; il pria le Chevalier de Bellomont de faire faire raison aux Abenaguis de plusieurs de leurs gens que l'on gardoit à Baston, que cela l'avoir empêché de les obliger à lui remettre plusicurs Anglois qu'ils avoient, qu'il feroit tous ses éforts pour les arrêter, mais qu'il les Tome IV.

· Histoirs des Mours

Lavoit si fort irritez qu'il ne pouvoit absolument se promettre d'empêcher ceux de Lacadie de continuer leurs hostilitez.

Les Nations Outaouakses étoient dans des monvemens continuels qui nous donnoient beaucoup d'inquietude, la plus grande partie vouloient abandonner nos interêts. Ce délabrement ne pouvoit avoir que des suites trés facheuses. L'Iroquois même profite de cette desunion, & lors qu'il voit des Nations en divorce il fait mieux son coup sur eux; il n'y avoit que les Outaouaks Cinagos, les Kiskakons, & les gens du Sable qui vouloient tenir

pour nous.

Chingouessi Chef des Cinagos se rendit à Quebec au mois de Juillet avec des Députez des deux autres Nations, pour se plaindre de la mes-intelligence de leurs freres; il presenta au Comte de Frontenac un Collier en particulier, sans la participation de ceux qui l'avoient accompagné, & lui dit. Mon Pere, je suis venu ici pour yous écouter & yous obeir; j'espere que ceux qui sont venus avec moi, les Culscoupez & les Sablez, aprés avoir entendu yotre parole ne persisteront point dans la résolution où ils sont de quitter leur seu de Michilimakinak pour l'aller faire aileurs. Je suis résolu, & tous ceux de ma

Nati des F me j ter a mal: poilo ne co donne qu'ils Le

Monf parla M

foyez role : j prits q lever 1 faire f

]e > prenner eft tou mamie bonnes PONT lo serre .

fans pi Vous allumé tenjour

pour la

roit sber ceux
ftilitez.
ent dans
us donla plus
er nos
it avoir
roquois
& lors
e il fait
roit que
akons,
ent tenir

fe renivec des
s, pour
de leurs
ontenac
particinpagné,
ici pour
ere que
es Culsentendu
dans la
eur feu
ire ailk de ma

Nation, de faire mon feu auprés de celui des François & de mourir avec eux. Comme je m'opose à ceux qui veulent le porter ailleurs, je crains qu'il n'y ait des gens mal intentionnez qui ne veuillent m'empoisonner; c'est ce qui fait que je te donne ce Collier, pour te prier de me faire donner un preservatif contre la medecine qu'ils pourroient me donner.

Le Comte de Frontenac les assembla ; Monseigneur, deux jours après, & leux

parla de la sorte.

Mes enfans, j'ai bien de la joye que vous foyez venus me voir pour écouter ma parole: j'ai oùi dire qu'il y a de mauvais efprits qui font ce qu'ils peuvent pour faire lever le feu de Michilimakinak, & vous faire separer les uns des autres.

Je ne croi pas que les veritables bommes prennent cette mauvaise pensée; la mienne est toujours que vous restiez la où vous êtes maintenant jusqu'à ce que les affaires soient bonnes. O que vous soyez bors de risque, pour lors je verrai avec vous à choisir une terre où vous trouviez vos commoditez, pour la vie, pour la traite, O où vos enfans puissent vivre en repos.

Vous voyez que depuis que votre seu est allumé à Michilimakinak vous y avez est toujours de l'avantage sur vos ennemis, Toi Kiskahon, toi Nation du Sable, & toi Cinago, qui êses venus ici pour éconter ma voix de la part de votre village, voici chacun un Collier que je vous donne, je vous lie tous les trois ensemble. Ces trois Colliers vous disent de quitter la pensée de lever le seu de Michilmak, ak, & de no vous point separer n'y desunir les uns d'avec les autres jusques à ce que les affaires

pd

YO

-pa

mo

qu

kir

fice

ret

da

ils

FC

se .

fug

chi

C

foient meilleures.

En leur donnant les presens.

Voila ce que je vous donne pour vous recompenser d'être venus chercher ma parolezlors que je serai à Montreal je vous apellerai au Conseil, je vous parlerai. & aux autres qui y sont. Je parts demain, je sorois bien aise que mes enfant me sissent compagnie jusques-là.

Je ne baisse point le Casse-tête contre l'Iroquois, au contraire je suis resolu de les fraper plus fortement que jamais s'ils n'exethe fivous
| arrivera
| arrivera
| ira cher| yous reti| us in fait
| ramassez
| procher de

Sable, & ne éconter age, voicé donne, je Ces trois a pensée de ne is uns d'a-les affaires

ens.
Ir vous rena parole:
vous apelis, & aux
nin, je sosens com-

onere l'Iolu de les 'ils n'exeEntent bien tôt eo qu'ils m'ont promis, c'està-dire de me ramener tous mes prisonniers & los votres, & vous pouvez, vous assurer que je ne serai jamais de Paix avec enx que tous mos ensans n'y soient compris. M'ésiezvous toujours de l'Iroquois, il vous trompera: faites bonne déconverte dans votre route, regardez, bien devant & derrière vous.

Le Comte de Frontenac trouva à son arrivée à Montreal Longekan Chef des Kiskakons, & autres Considerables, qui n'avoient pas accompagné Chingouessi à Quebec. Ce Chef avoit été fort ébranlé pour suivre le torrent de bien d'autres qui vouloient se rendre chez les Iroquois : il parut à la fin rentrer en lui même, du moins il sit semblant d'oublier le dessein qu'il avoit eû d'abandonner Michilimakinak. Pour ce qui est des Hurons plusieurs ayant quitté nos interêts se joignirent aux Tsonnontouans, & sirent coup dans les deserts de Michilimakinak, ou ils tuèrent du monde.

Sainte Jouanne, l'un des Chefs de guerre de ces premiers qui étoient avec nous, se mit en marche pour arrêter ces transfuges; il les joignit dans la riviere de Michigan, il les tua à la reserve de quatre qui se sauverent en canot. Tonti qui étoit Commandant de Michilimakinak, cruz qu'il étoit de son devoir de donner une exemple qui pût inspirer de la crainte à ceux qui se hasarderoient de nous quitter, pour venir égorger ensuite leurs fretes, il en sit brûler un. C'est ainsi, Monfeigneur, que l'on est contraint en Canada de repousser le seu par le seu. Si le Comte de Frontenas en cût d'abord agit de même avec les Iroquois, il eut arrêté

cours à bien des maux.

Les Marchands qui avoient prêté leurs effets aux Voyageurs pour faire la traite chez les Outaouaks, suplierent Mr. de Frontenac de les faire décendre pour en être payez : leur sejour qui étoit trop long auroit été fort préjudiciable au païs. D'ailleurs le retour des Frangois aurois donné trop d'ombrage à ces Députez qui étoient toujours avec nous, s'ils n'eufsent été prévenus par les raisons qu'on. leur fit entendre. Il survint heureusement une conjonaure qui fit beaucoup de plaisir au Comte de Frontenac quelques jours auparavant le départ de Cheingonessia. Segayeké Sauvage du Saut qui avoit accompagné Otaxelto, & les autres Deputez qui s'en retournerent porter aux Iroquois les dernieres résolutions de leur Pere Onentie, atriva à Montreal chargé d'un Collier, de la part du Conseil d'On-

non gue gon che enni dera ont qui hore tage nier Mari 6015 Sauv Voie nous les ( Allie Il n' pour taoua tre vi nac fe roillo Collie

gé , 8

pleuro

illeur

er unitate à quitars freMonaCanaSi leord agi-

attêté: é leurs traite Ar. de as tuo it trop u païs. antois putes \_ n'eulqu'on. fement e plais jours zouessi. oit ac-Depu x Irole leur charge d'On-

Alliez.

& Maxime des Froquois. nontagué. Ce Count disoit que les Onnontaguez étoient occupez à pleurer la mort de la Chaudiere Noire, & de leurs guerriers, tuez ou pris par un Parti d'Algonkins, qu'ils n'ont pas la force de marcher, qu'ils prient Onentie de ne se point ennuyer, parce que tous leurs plus Considerables, & ceux qui avoient de l'espris ent morts, & qu'ils n'ont plus personne qui soit capable de leur en donner; l'exhortant de leur renvoyer Arrhatio leur ôrage, & les Prisonniers faits dans ce dernier coup, & de faire partir le Capitaine Maricour qui pourroit ramener les Frangois qui sont Esclaves chez eux. Ce jeune Sauvage ajoûsoit que les Iroquois lui avoient paru resolus de faire la Paix avec nous, mais qu'il ne les croyoit pas dans

Il n'en falut pas davantage, Monseigneur, pour toucher vivement ces Députez Outaouaks qui avoient peur de devenir notre victime; mais le Comte de Frontenac sçût bien rassurer leurs esprits qui paroissoient accablez, lors qu'il rejetta ce Collier au nez de celui qui s'en étoit chargé, & lui dit que puisque les Iroquoispleuroient pour un coup si peu important, il leur donneroit bien tôt matiere de pleu-

les fentimens de la conclure avec nos

ser d'une autre sorte, & leur feroit encose sentir la pesanteur de son casse tête.

Vous pouvez voir par ce Collier (s'adressant aux Outaouauxs) qu'il ne tient qu'à moi de faire la Paix pour moi seul. Si je continuë la guerre, ce n'est que pour vous que je le faits. Je n'agis point en secret, & ne concluerai jamais une bonne affaire sans vous y comprendre, a retirer vos prisonniers comme les miens, ayez donc toujours le casse tête à la main, voila de la poudre & des balles que je vous donne pour vous battre sur la route & pour aller chez les Iroquois. Ainsi sut congedié ce Sauvage & les Outaouaks.

Egredere, Onnontagué de Nation, qui demeure à la Montagne, eut de la peine de voir en cette rencontre le peu de sincerité de ses freres. Quoi qu'il les eut quittez pour demeurer avec nous, il ne laissoit pas d'avoir beaucoup de relation avec eux autant que sa sidelité ne l'engageoit point contre son devoir. Il pria le Comte de Frontenac de trouver bon qu'il envoya à Onnontagué sa Nation le même Tegayesté de son Chef, sans qu'il parut que ce sut de sa part. Comme ce message éroit assez indifférent au Comte de Frontenac, il y consentir. Egredere le chargea de trois branches de porcelaine:

nair non

ge.

dire il le Cha ze bi char Onn

qu'a se C tions tous leurs point

Pa

tres l' décen d'ame point de fac glois, que p La premiere étoit selon leur stile ordinaire, pour déboucher les yeux aux Onnontaguez, & les prier de cesser leurs larmes.

La seconde étoir pour seur laver la gorge. La stoisséme pour esfacer le sang qui étoit répandu sur seurs nattes.

Ces trois branches étoient pour ainsi dire un compliment de condoleance que il leur faifoit sur la perte du fameux la Chaudiere Noire, qui leur étoit sans doute bien sensible. Il y joignit un Collier & chargea Tegayesté de dire ces paroles aux Onnontaguez.

Par la premiere moitié. Je t'ordonne qu'aussi-tôt que le porteur re presentera se Collier, tu envoye par toutes les Nations Iroquoises pour leur dire d'amener tous les prisonniers François & Sauvages seurs Alliez, & ceux qui n'écouteront point cette parole sont morts.

Par l'autre moitié. Je vous conseille, vous Onnontaguez, quand même les autres Nations ne voudroient pas venir, de décendre incessamment à Montreal, & d'amener tous les prisonniers. N'ayez point de crainte il ne vous arrivera rien de fâcheux, & n'écoutez point les Anglois, qui ne vous donnent des conseils que pour votre perte. Si vous n'écoutez

te. (s'atient feal. It que

enco-

point is une lire, a miens, main, que je a route infi fut

naks.

n , qui
n peine
de sinles eut
, il ne
elation
l'enga-

pria le r bon tion le s qu'il me ce Comte dere le elaine:

pas ma parole, je serai le premier à vous

aller faire la guerre.

Les Outaouaks partirent ensuite. Monfieur de Montigni Grand-Vicaire de Monfieur l'Evêque, profita de cette escorte pour aller établir des Missions dans le Mississippe.

L'on aprit, Monsieur, par Lacadie la confirmation de la Paix generale conclué en Europe. Monsieur le Comte de Pontchartrain envoya des Lettres de cachet au Comte de Frontenac, à Monsieur l'Evêque, & au Conseil Souverain, pour en

rendre graces à Dieu.

Il étoit assez indifferent au Canada d'avoir la Paix avec la Nouvelle Angleterre; celle des Iroquois nous étoit plus de consequence. Le Chevalier de Bellomont prétendoit qu'elle se fit par son entremise. Il se plaignit par des Députez qu'il envoya au Comte de Frontenae, que les Iroquois étant sujets d'Angleterre, on leur avoit tué ou enlevé quatre-vingt quatorze guerriers depuis la publication de la Paix.

Les Iroquois n'étoient pas tout à fait du sentiment de ce General, qui vouloit les rendre Vassaux de la Couronne d'An-

gleterre.

Les Aniez qui s'étoient trouvez dans un Conseil à Orange avec les quatre auroit pres confirmation in ge ou

ttes ]

fenting parole mont

C'c

mavire un arb afin que étoit u cean. blâmes il n'y couvrire couvri

C'étoi tre leur Iroquoi tion, demana

parer.

à vous

Mon-Monescorte

cadie la conclué Pontcher au l'Evêcour en

ada d'agleterre;
de concont prémile. Il
envoya
Iroquois
ur avoit
ze guerPaix.
ut-à-fait

vez dans atre au

vouloit

e d'An-

Etes Nations, lui dirent directement qu'ils étoient nez avant l'Anglois sur cette terre, & qu'ils prétendoient, quand il ne resteroit plus qu'un seul Anié, être les Mazres des lieux qu'ils occupent, & pour faire voir qu'ils leur appartiennent, ils jettoient tous les papiers au seu, asin que l'on ne puisse pas dire qu'ils l'ayent engagé ou aliené.

Après que les Aniez eurent dit leurs sentimens, les Onnontaguez prirent la parole & prierent le Chevalier de Bello-

mont de les vouloir entendre.

C'est nous, dirent-ils, qui avons lié le navire Anglois, & qui l'avons attaché à un arbre sur la montagne d'Onnontagué, asin qu'il parut de plus loin, parce qu'il étoit mal attaché sur le bord du lac Occean. Dans ce Navire nous nous assemblames tous. Il n'y avoit point de seu, & il n'y avoit que des seülles pour nous couvrir. C'est-là où nous nous joignimes & nous teconnumes pour freres, nous liant avec du ser, pour ne nous point separer.

C'étoit, Monseigneur, faire assez connoîpre leur indépendance. Auparavant que les froquois en fussent venus à cette explicazion, le Chevalier de Bellomont avoit demandé aux Anciens quel plaisir il leur

Histoire des Maure pouvoit faire, & quelle peine ils pou voient avoir afin qu'il put les soulager & y apporter le remede necessaire. Ils le prierent d'engager le Comte de Frontenac de souffrir que leurs Parens qui sont au Saut & à la Montagne les vinssent visiter, afin de pouvoir renouveller l'amitié qui étoit entr'eux & les pouvoir voir. ou'il faloit oublier de part & d'autre toutes les peines qu'ils s'étoient faites les uns aux autres. Ils lui presenterent pour cet effet trois Colliers qui étoient liez ensemble, par lesquels ils témoignerent. qu'ils avoient renvoyé diverses fois à Onontio plusieurs prisonniers, sans qu'il leur en eut renvoyé aucun des leurs.

Que depuis l'Hiver, qu'il leur a fait dire qu'il faisoit la Paix avec Onontio, on leur avoit sué quatre-vingt-dix personnes, Qu'il prioit Onontio qu'on leva le seu du Fort Frontenac, & qu'on le détruisit.

Comme il se trouvoit par hasard à Orange plusieurs de nos Sauvages du Saut,
que la curiosité où l'envie de revoir leurs
parens avoit porté de venir à Anié, les
cinq Nations prierent ce General de les
retenir jusques à ce que quelques-uns des
leurs fussent à Montreal, pour être témoins
de la maniere avec laquelle les François agissoient avec les leurs, & qu'Onontio retenoit

Moit n'av che. tonn qu'il ver ( rien Veni qu'ils Franç qu'ils Pour laitlan guerre leur de ce qui dit-il. affaire: quand H leur d'écarl enfilée dont i

Nos
fent qu
n'avoic
point
Les

rien de prieren pousger &c
Ils le
ronteui font
ent vi'amitié
voir,
d'autre
ites les
nt pour
liez ennerent,
ois à Oqu'il leur

ra fait
mio, on
rionnes,
le feu du
ruisit.
ard à Odu Saut,
roir leurs
nié, les
ral de les
s-uns des
etémoins
rançois amio retenoit

& Maximes des Iroquois. noit tofijours. Le Chevalier de Bellomont n'avoit garde de faire une pareille démarche. Il leur dit qu'ils ne devoient pas s'étonner si leurs affaires alloient si mal, qu'ils parloient de Paix, & venoient trous ver Ononeio les uns aprés les autres, sans rien conclure; mais que s'ils vouloient venir à bout de cette affaire, il falois qu'ils lui amenassent tous les Esclaves François & les Sauvages, Alliez d'Onontion qu'ils les lui remissent entre les mains pour les lui ramener tous ensemble, leur saitsant la liberté de faire la Paix où la guerre aux Sauvages Alliez des François. leur défendant en même temps d'oublier ce qui s'étoit passé. J'allume un feu, leur dit-il, pour y jetter toutes les méchantes affaires. Je vous prie d'en faire autant quand vous serez de rétour chez vous. H leur fit present de trois juste au corps d'écarlate, & d'un paquet de porcelaine enfilée, afin qu'ils pussent executer ce dont il les prioit. Taming for the de de

Nos Sauvages le remercierent du ptesent qu'ils recevoient, & lui dirent qu'ils n'avoient rien à lui répondre, n'étant point venus à Grange pour parlementer.

Les Sauvages Loups qui ne voyoient rien de solide sur la Paix avec les Iroquois, prietent ces Sauvages du Saut en cas que

Tome IV. K

la guerre recommença avec les Anglois & les François, de les laisser agir sans épouser de part & d'autre leurs interêts pu
étant plus à propos de laisser passer les ha-

ches par dessus leurs têtes,

Quelques jours après, Monsieur, il arriva a Montreal sous le Passeport du Chevalier de Bellomont quatre Esclaves François, qui étoient depuis quelques années chez les Aniez. Il en resta huit dans leur Village, qui avoient entierement oublié, leur patrie & leur langue. Quoique la Paix avec les Iroquois étoit indecise, quelques familles d'Aniez ne laisserent pas de venir visiter leurs parens au Saut. On leur permit d'agir à Montreal avec toute sortes de tranquilité, comme si nous eussions été dans la plus prosonde Paix.

Le Marquis de Contré Blenac qui commandoit le Poly, arriva sur ces entrefaites à Quebec, ce qui obligea le Comte

de Frontenac de décendre.

Al ne fut pas plutôt arrivé que le Chevalier de Bellomont du envoya le frere de Pitre Schuiler Commandant d'Orange, accompagné de cinq autres Députez, pour lui faire savoir qu'il avoit est une Conference avec le cinq Nations Iroquoises, qui l'avoient prié de les continuer sons la protection du Roi d'Angleterre, s'étant

plain dans regar tuć o Conne repro vages guć, les Ire s habi prenn pour l Venit cinq jo rête d'u par for qu'il a pour fo en enne for leur taquez cois co compag en état des arm qu'il en neur av d'Angler fer aux a entrepre

& Maximes des Troquois. TOY plaints qu'au préjudice du Traité de Paix dans lequel ils se croyoient compris, se regardant comme ses Sujets, on leur est tué ou enlevé quatre-vingt quatorze personnes. Le Chevalier de Bellomont lui reprochoit qu'il avoit envoyé deux Sauvages revoltez de la Mation d'Onnontague, (c'est ainsi que les Anglois apellent les Iroquois qui quittent leur Patrie pour s'habituer avec les François, chez qui ils prennent une connoissance du vrai Dieu, ) pour leur dire que s'ils manquoient à lui venir demander la Paix dans quarantecinq jours, il marcheroit chez eux à la tête d'une Armée pour les y contraindre par force; ce qui l'oblige de lui déclarer qu'il a les intétets de son Roi trop à come pour souffrir que l'on traite les froquois en ennemis; qu'il leur a ordonné d'être sur leurs gardes, & en cas qu'ils soient attaquez de faire main basse sur les Francois comme fur les Sauvages qui les accompagneroient, & que pour les mettre en état de se désendre il leur avoit donné des armes & des munitions de guerre, & qu'il envoyoit son Lieutenant Gouverneur avec les Troupes reglées du Roid'Angleterre pour les joindre, & s'oppofer aux actes d'hostilitez que l'on voudroit entreprendre sur eux, & en cas de refus il

glois ns Éêts ... ns ha-

l ar. Che. Fran-' nnées

ublié, que la quelpas de n leur forte

comtrefai-Comte

e Chee frere
prange,
z, pour
Confeuoiles,
fous la
s'étant

dresseroit tout ce qu'il y a d'hommes dans les Provinces de son gouvernement pour repousser & user de represailles du domage que l'on seroit à ses Iroquois.

Le Comte de Frontenac ne fit pas beaucoup d'état de cette lettre, quoiqu'il estima la personne de qui il l'avois reçûc. On eût seulement bien soin de ces Députez à qui l'on fit bonne chere pendant le sejour qu'ils firent a Quebec. Ils eurent même le temps de voir les endroits où quelques années auparavant le General Phips avoit si mal rétissi. Il étoit pourtant de la bienseance au Comte de Frontenac de faire réponse au General de la Nouvelle Angleterre. Il lui fit savoir, Monsieur, qu'il ne devoit pas s'ingerer de vouloir traverser une affaire qui étoit déja commoncée; & que l'on pouvoit regarder comme domestique, puisqu'elle étoit entre un Pere & des Enfans, qu'il essayoit de ramener dans leur devoir par toutes sortes de voyes, cant resolu d'user des plus severes, si celles de la douceur n'avoient pas leurs effets. Qu'au reste le Roi, & celui d'Angleterre, nommeroient chacun des Commissaires de leur part pour régler les limites des païs; qu'ainsi la décision ne dépendoit pas de lui pour lui prescrire des bornes dans cette conjoncture, qu'il ne dema là p me Pra uvo lai( fa l

toici vint fa N tres qui la gu de Beremei plairo

N'a quelle tout co fix cen

les St

avec 1

de le

es dans it pour du do-

as beauu'il estiçûc. On éputez à le sejour même le quelques ips avoit la biende faire relle Aneur, qu'il ir travermoncée : omme doe un Pere ramener de voyes, everes, fi pas leurs elui d'Andes Comer les limine dépene des boru'il ne de-

& Maximes des Iroquois. mandoit aux Iroquois que l'execution de là parole qu'ils lui avoient donnée de ramener generalement tous les prisonniers François & Sauvages ses Alliez, qu'ils avoient, & pour laquelle ils lui avoient faisse des ôtages avant que l'on seur que

la Paix eut été faite en Europe.

A peine ces Envoyez étoient à moitié chemin de Montreal, que le frere de Tegayesté & un jeune Sauvage arriverent avec deux Françoises & un entant, qui étoient depuis dix ans chez eux. Celui ci vint donner avis à Onontio de la part de fa Nation que les Anciens des quatre autres devoient partir dix jours après eux. qui ramenoient tous les François. Bien plus les Troquois se brouilletent avec les Anglois, aufquels ils refuserent les Esclaves François qu'ils avoient pris pendant la guerre. Ils dirent même au Chevalier de Bellomont qu'en étant maîtres, ils les remeneroient eux mêmes quand il leut plairoit. Je ne vois pas, Monfeigneur, que les Sujets d'un Souverain osassent parler avec tant de hauteur, sans courir risque de se rendre criminels.

N'avons - nous pas vû cepéndant de quelle maniere ils firent main basse sur tout ce qu'ils rencontrerent l'aunée mil fix cens quatre vingt dix, auprés de Ma-

K

nathe, lors qu'ils se separerent des An-

glois qui n'avoient pas voulu les accompagner dans une des plus vigoureules entreprises qu'ils eussent jamais tenté sur le Canada. Enfin Theganissorens, Chef trés considerable d'Onnontagué, devoit lui même conduire nos François à Quebec.

Au reste nous rendîmes graces au Dieu des Armées de la Paix faite en Europe, dans l'Eglise Cathedrale, où le Comte de Frontenac; l'Intendant, le Conseil Souverain & les Officiers de la Prevôté, assistement au TE DEUM. Notre General alluma le seu le soir au bruit du canon. Nos vaisseaux de Roi eurent beaucoup d'illuminations dans toutes les manœuvres, qui firent un fort bel aspect sur le sleuve.

La fin de cette année fut cependant fatale au Canada par la perte du Comte de Frontenac, qui mourut le vingt-huitième. Novembre. Tout ce que je vous en peux, dire, est que la Nouvelle France perdit extrêmement en sa personne. Il l'avoit gouvernée l'espace de dix sept ans, & jamais Pere de la patrie n'a été plus regretté. L'Etat Ecclesiassique l'honoroit pour sa vertu, & la Noblesse l'estimoit pour sa valeur. Le Marchand le respectoit pour son équité & le Peuple l'aimoit pour sa Name of the second seco

dan glor

de tions qu'el ment nance la me plûcô aucus

Ils ne da ils l'a jours. Voi

laquel
ques à
veau (
& l'aff
que le
quife,
païs s'i

& Maximes des Troqueis.

bonté. Sa mort se répandit par toutes les Nations Sauvages nos Alliez, qui en té-moignerent beaucoup de douleur. Les Iroquois mêmes n'ont pû s'empêcher d'en marques le départ.

Tout a été d'une grande tranquillité dans le pais, depuis que ce General de glorieuse memoire sit savoir ses dermeres intentions au Chevalier de Bellomont.

Il se fit une députation l'Hiver suivant de trois Iroquois de la part des cinq Nations, qui est de si peu de consequence qu'elle ne merite pas que l'on en fasse mention. La curiosité de voir la contenance que l'on tenoit à Montreal depuis la mort du Comte de Frontenac, en fut plûtôt le prétexte que l'envie de conclure aucun acommodement.

Ils le firent bien connoître puisqu'ils ne daignerent pas d'y renvoyer comme ils l'avoient promis au bout de soixante

jours.

Voici, Monseigneur, la situation dans laquelle nous sommes presentement, jusques à ce que la Cour ait nommé un nouveau General qui puisse meriter l'estime & l'assection des Peuples, au même point que le Comte de Frontenac se l'étoit acquise, & ce seroit un malheur pour le païs s'il ne cherchoit tous les moyens de

Anccomcs enfur le
ef trés
oie lui
mebec.
i Dieu

canon.
aucoup

fur le

dant famte de:
uitième
en peux,
e perdit
l'avoit
s, & jaegretté.
pour sa
it pour

our la

gagner les cœurs d'un chacun, puisqu'il ne feroit en cela que suivre les sentiamens de son prédecesseur, qui faisoit l'amour & les delices de tous ces Peuples. Je suis avec un prosond respect,

MONSEIGNEUR',

Votre tres humble, &c.

640

743

Les

Ze cl

An

4

N

nilti étra inte rain dév méi

papa bala fqu'il fentiit l'auples-

## XI LETTRE.

Les Iroquois ayant apris la mort du Contte de Frontenas : différent de conclure la Paix.

Le Pere Bruyas Jesuite va en Ambassade chez les Iroquois.

Ambaifade des Iroquois pour traiter de la

Le Pere Amyalran lesuite va au pais des Outaonaks, pour les engager d'amener les Esclaves Iroquois, & de se trouver au Conseil general de la Paix.

## Monseigneur,

Vous savez que la politique d'un Ministre qui a le département des affaires étrangeres, consiste moins à connoître les interêts communs des Rois & des Souverains, que dans une certaine habileté à déveloper le secret de tous les Etats, à ménager l'esprit des uns & des autres par raport aux interêts de son Monarque, à balancer la puissance de l'un, & empêcher

e, &c.

la destruction d'un autre, à s'atirer ou mépriser un parti selon les circonstances, à
les embarasser même au milieu de leur
alliance par des jalousies que l'on scait
leur susciter à propos, cette habileté. Toute l'Europe l'a reconnue en vous, Monseigneur, par la délicate conduite que vous
avez tenue parmi tant de Nations qui ont
été obligez de demander la Paix au Roi
par votre ministere. Heureuses ces Nations d'avoir trouvé un Mediateur aussi
éclairé que vous l'êtes : la terre va devenir à present tranquille & toute pacisique,
chaque peuple va goûter anjourd'hui les
delices de cette Paix \* si desirée,

J'aurois bien voulu, Monseigneur, si je peux me servir de cette expression, a-voir pu vous faire passer les Mers, pour vous faire voir avec quel empressement la Nouvelle France respiroit alors une serenité & une tranquilité parfaite, qui a été troublée pendant tant d'années par la plus belliqueuse Nation de l'Amerique Septéntrionale, du moins je vais vous faire un détail qui vous donnera une idée juste de la manière avec laquelle on s'y est pris pour engager tous nos Alliez de faire une

Paix generale avec les Iroquois.

La Nouvelle France se ressentit plus

que. de la Nati rent pûres

avoit neral des a Cour

Les

Comt qu'ils quelquent lui ave ils ne pour n veau ( lontier que de tement

Putatio Onh Otaxes demand Gallier

y veni

Il le fi

<sup>#</sup> En 1714.

que jamais de la perre qu'elle avoit faite de Monsieur le Comte de Frontenac Les Nations Sauvages nos Alliez en témoignement de la douleur, les Iroquois même ne pûrent s'empêcher de donner des larmes à sa memoire.

Monsieur le Chevalier de Callieres qui

Monsieur le Chevalier de Callieres qui avoit une Provision de Commandant general en cas de mort, prit connoissance des affaires du païs, en attendant que la Cour nomma un nouveau General.

Les Iroquois qui aprirent la mort dis Comte de Frontenac, conjecturerent qu'ils auroient encore le temps de faire quelques coups tur nos Alliez. Ils n'eurent garde d'éfectuer fi tôt la parole qu'ils lui avoient donnée de conclure la Paix; ils ne cherchoient qu'à temporifer, mais pour ne pas donner de l'ombrage au nouveau Commandant, ils accepterent volontiers de décendre à Montreal, sur ce que de nos Sauvages éroient venus adroistement leur témoigner que s'ils vouloient y venir on les recevroit agreablement. Il se fit pour cet effet une maniere de députation au mois de Mars 1699.

Onhouentssouann, Tsonhuastsuam, & Otaxesté, trois Considerables Iroquois, demanderent à parler au Chevalier de Callieres le cinquième du même mois, &

ur, si on, apour ent la

mé.

s , à

leur

(cait

Tou-

nsci-

VOUS

i ont

Roi

austi

déve-

fique,

ni les

a été
la plus
Seps faire
e juste
est pris

blus.

re une

voici, Monseigneur, avec quelle ruse ils lui parlerent.

PAR UN PREMIER COLLIER.

Nous avons apris la mort de Monsieur le Comte de Frontenac notre Pere, toutes nos cabanes l'ont pleuré: nous avons sçû que vous aviez pris sa place, c'est ce qui nous a obligé de vous venir saluër de la part de tous les Iroquois.

PAR UN SECOND.

Vos Enfans du Saut, de la montagne de Montreal, nous ayant dit que si des Considerables de notre Nation venoient vous parler pour conclure la Paix, que nous avons regardée comme faite, vous les écoûteriez: Sur cette assurance nous sommes venus.

PAR UN TROISIB'ME.

On nous a raporté que vous aviez toûjours une Chaudiere de guerre suspendue, nous esperons qu'elle sera renversée par l'arrivée de Tsonhuasssuam, qui est trés Considerable parmi nous.

PAR UN QUATRIEME.

Vos Enfans de la Montagne nous ayant exhortez de solliciter fortement les Goyogouins & Onneyouts de prendre des pensées de Paix, nous l'avons fait, nous vous portons leurs paroles, celles des Tson-nontouans & des Aniez, qui tous vous la demandent aussi. Fra qui & les

ten

taine confine, prilo fe te Monigneni yas & mier

France

nu la

& nou

Ayana

deux

nous a

lées d

ficut
touvons

alues

cils

ntagne fi des noient k, que , vous ce nous

ez toûlulpennverlée qui cit

s ayant s Goyoles penlus vous s Tions yous la Pour vous témoigner que nous agissons avec sincerité, nous avons ramené ici trois François, sans comprendre une semme que l'on vous a déja rendué avec sa fille, & nous sommes prêts de ramener tous les autres, mais nous vous prions de nous rendre nos quatre Neveux que vous détenez prisonniers.

PAR UN SIXIE'ME.

J'invite Monsieur de Maricour, Capitaine des Troupes de la Marine, que nous considerons comme étant de notre cabane, d'aller à Orange pour y prendre les prisonniers que nous amenerons tous, & où se terminera la grande affaire de la Paix.

Qu'il y ait un Iroquois du Saut & de la Montagne de Montreal qui l'accompagnent, & qu'ils partent aussi tôt aprés. Comme nous considerons les Peres Bruyas & Lamberville, nous invitons le premier à venir avec Monsieur de Maricour, & nous vous prions de faire revenir de France le second, qui a toûjours entretenu la Paix entre le Comte de Frontenac & nous, lors qu'il étoit dans notre païs. Ayant apris que la Paix étoit entre les deux Onontio de France & d'Angleterre, nous avons pris à leur exemple des penfées de Paix.

Tome IV.

PAR 4. BRANCHES DE PORCELEINE.

C'est ce que je vous prie de faire savoit à tous vos enfans Hurons, Outaouaks, & autres Nations d'en haut, sur tout à l'Algonkin, afin qu'il ne nous frape plus.

Ils remercierent par un Collier les Sauwages du Saut & de la Montagne, de celui qu'ils leur avoient envoyé pour les ex-

horter à conclure la Paix.

Cette députation étoit, Monseigneur, un trait de leur politique, pour tâcher de penetrer nos sentimens. L'audience finit sans rien décider.

Monsieur de Callieres leur répondit

C

no

te

ne qu

vo Ma

ÇO

en.

drd

dus

tâc

Fra

tén

quelques jours aprés.

Au I. et II. Collier.

Je suis bien aise de voir mon Fils Onhouentsouann, avec les deux Considerables que tu m'as amené de la part de toutes les Nations Iroquoises. Les Sauvages du Saut & de la Montagne ont eû raison de t'assurer que si tu amenois des Considerables ils n'auroient rien à craindre, venant dans un sincere dessein d'accommoder les affaires.

Au Troisie ME.

Tu ne dois pas trouver étrange que ma Chaudiere soit suspenduë, elle le sera tostjours jusqu'à ce que la Paix soit concluë. Si vous la voulez renverser c'est à vous e favoit laks, & à l'Alplus. les Sau-

acher de nce finit

r les ex-

répondig

Fils Onconfiderairt de tou-Sauvages e cû raifon s Confidendre, veaccommo-

nge que ma le fera totiit conclué. 'est à vous de faire promptement les démarches que je demanderai de vous, car je veux que vous sachiez que je suis un bon Pete.

AU QUATRE ET CINQUIE'ME. Je vous sçai bon gré de m'ayoir ramené trois François, & de m'assurer que vous me rendrez tous les autres qui sont parmi vous; mais parce que vous me demandez que j'envoye Monsieur de Maricont pour les aller chercher à Orange, où vous dites que vous les menerez tous pour y conclure la Paix, c'est une chose qui ne se peut faire, puisque le feu des affaires a toûjours été allumé à Montreal. Quand nous l'aurons concluë ensemble dans cette Ville, les portes seront ouvertes de part & d'autre pour mettre en liberté tous les prisonniers, afin qu'ils puissent retourner chacun chez eux : ce sera pour lors que je prierai le Pere Bruyas d'aller chez vous, & que j'y envoyerai Monsieur de Maricour pour chercher nos jeunes François & Sauvages Alliez, qui ne sont pas en âge de venir éux-mêmes : vous viendrez aussi querir les votres qui seront remdus de bonne foi des deux cêtez, & je tâcherai par la fuite de faire revenir de France le Pere Lamberville, comme vous témoignez le desirer.

## Aux Quatre Branches De Porcelaine.

Voila qui est bien, qu'à l'exemple du grand Onontio notre maître, & de l'O-nontio des Anglois, vous preniez tous des sentimens de vous accommoder avec votre Pere: mais ce n'est pas assez que vous me disiez de faire savoir à mes Alliez que vous voulez terminer la Paix, il faut aussi que vous la fassez avec eux.

PAR LE V. ET DERNIER COLLIER.

Aprés avoir répondu à toutes les paroles d'Onhouentssouann, voici un dernier Collier que je mets entre les mains d'Hartsson, afin qu'il repete de ma part aux Iroquois les deux points principaux sur lesquels ils doivent agir si ils veulent la Paix.

Le premier est que le seu des affaires est allumé de zout temps à Montreal, & que c'est où les Députez de chaque Nation doivent s'assembler.

éc

jo

to

rai

VO

Ch

de

AVO

les

la (

mar

Le second est qu'il faut qu'ils la fassent conjointement avec tous les Alliez.

Le Chevalier de Callieres lui demanda s'il croyoit que les cinq Nations consentiroient à ces deux articles? Le Député dit qu'il devoit s'y attendre. Surquoi il leur dit qu'il souhaitoit savoir leurs derniers sentimens dans soixante jours; que deux où trois Députez lui vinrent dire qu'ils DF

le du
l'Ous des
ec voe vous
ez que
ut aussi

dernier
d'Hartux Irofur lefla Paix.
affaires
real, &c
jue Na-

a fallent
ezlemanda
onlentiépuré dit
bi il leur
derniers
que deux
ire qu'ils

& Mariat des Iroquois.

acceptoient ces Propositions, asin de lui promettre que des Considerables de chaque Nation viendroient dans un temps qu'il prescrira par le retour des mêmes Députez, & qu'ensuite il pourra agir avec sureté pour y faire trouver des Députez

de tous nos Alliez,

La hache sera suspenduë de part & d'autre pendant soixante jours, continua le Chevalier de Gallieres, & j'arrêterai pendant ce temps-là celles de nos Alliez des environs d'ici, & particulierement des Algonkins, à qui je défendrai de vous aller attaquer; mais avertissez aussi vos gens de ne pas aller du côté où ils chassent. L'attends vos envoyez dans soixante jours, & s'ils ne viennent je ne vous écouterai plus. Vous pourrez prendre le jour que vous voudrez pour vous en retourner avec Harathon, à qui je donne la liberté d'aller avec vous, & je yous ferai donner les choses necessaires pour votre voyage.

Haratson prenant la parole pria le Chevalier de Callieres de se ressouvenir de la demande qu'Onhouentsiouann lui-avoit faite de rendre quatre Iroquois que les Algonkins avoient pris à la défaite de la Chaudiere Noire. Il lui accorda sa demande agrés quelque difficulté; mais il

E 3

122 Histoire des Maurs

reclama aussi deux petites Algonkines & un Sauvage Loup, pris au païs des Miamis.

Les Iroquois parurent fort contents de tenir leurs gens. Ils trouvoient avoir bien réussi, n'ayant eû d'autre but que de tirer insensiblement leurs Prisonniers; nous ne le connûmes que trop dans la suite par tous les stratagêmes dont ils se servirent.

La Nouvelle France étoit dans une grande impatience de voir arriver le nouveau Gouverneur General. Les- uns soupiroient aprés Monsieur le Marquis de Denonville, qui l'avoit été autresois, & les autres eussent souhaité posseder Monsieur le Marquis de Villette. On aprit à la fin par les Vaisseaux que c'étoit le Chevalier de Callieres,

Nos Iroquois du Saut & de la Montagne lui envoyerent faire un compliment. Ces derniers lui en firent un avec beaucoup de delicatesse. Paul Tsiheoui, l'Orateur des Iroquois de la Montagne, porta

la parole.

Onontio, nous ne saurions assez admirer combien le grand Onontio de l'autre bord du grand lac, à un sublime esprit. Nous ne saurions assez admirer sa grande sagesse d'avoir choisi, entre tant de. Sages qui environnent sa natte, un homme comme toi qui entre tant d'autres & celu-

qui vile pou foir poi mai

fent pain

Cont

gran Ceu geme ger e éloig que la coi D'ail leur les e cherd courf Partis qui n ne la h ava

de C

leur

qui nous a apris à combattre. C'est toi qui nous aprend comme il faut vivre civilement avec les François, personne ne pouvant mieux que toi pourvoir au besoin de tes Enfans, & nous ne doutons point que nous ne soyons heureux à jamais sous ta conduite.

Le Chevalier de Callieres leur fit prefent de dix livres de tabac, & donna un

pain à chacun.

L'union étroite que les Anglois avoient contractée avec les Iroquois, étoit un grand obstacle à la conclusion de la Paix. Ceux-ci qui n'ignorent pas que le changement de Gouverneur fait souvent changer de face à toutes les affaires d'un païs éloigné, renverserent toutes les mesures que les Iroquois vouloient prendre pour la confirmation de cette nouvelle alliance. D'ailleurs les presens que les Anglois leur faisoient contribuoient beaucoup à les en détourner : aussi les Iroquois ne chercherent que les occasions de faire des courses sur nos Alliez. Ils firent plusieurs Partis de guerre dans le païs des Miamis, qui ne leur furent point avantageux. Ils ne laisserent point de faire restexion que n'ayant pas tenu leur parole au Chevalier de Callieres, il aurois lieu de se mésier de leur sincerité, ils envoyerent avec préci-

s de pien pirer s ne par rent. une

uns

38,

Aon-

tàla

Ontament. beau-

porta

admi'autre
esprit.
grande
'Sages
omme
k celu

pitation à Quebec Onhouentsiouann, & Tionhaheouann, qui lui demanderent à parler le vingtième Septembre de la part des cinq Nations.

Celui qui parla étoit un nommé Massias, Iroquois de la Montagne de Montreal Marie-Anne-Françoise. Je parlerai dans plusieurs rencontres de ce Chef. Il est tout à fait attaché à la nation Françoise, quoique son fils qui demeure parmi les Iroquois nos ennemis, soit un des principaux de leurs Chefs; mais la foi que Massias à embrassée est un lien qui l'attache parmi nous. C'est pourtant lui qui portoit la parole, qui alloit & venoit dans toures les négociations; & comme il étoir obligé souvent de parler publiquement de leur part, il se préparoit quelques jours auparavant avec les Députez, de maniere que les Harangues qu'il faisoir en leurs noms, étoient toûjours dans le sens & dans l'esprit des Nations Iroquoises. Son fils qui étoit un de ces Députez le pria de parler pour lui.

Massias tenant un Collier de porcelaine

à la main, parla donc ainsi:

PAR UN PREMIER COLLIER.

Quoique je n'aye pas d'esprit, mon Pere Onontio, je n'ai pas laissé de reconnoître la faute que j'aurois faite si j'eusse ve rei de Oi ve ie

hou les leu

Sau

jou

de

de la te qu'elez aur nou vou Ali

d'a leu la

VOI

nn, & rent à la part

laslias. ontreal i dans Il est coife, mi les princie Maiattache portoit us touil étoit uement uelques tez, de faisoir dans le roquoi-Députez

rcelains

er. it, mone reconfi j'euffe vendu les François qui sont prisonniers chez nous aux Anglois, faisant la Paix avec vous. Je viens vous dire que je vous rends vos Esclaves; mais comme ce sont des gens que j'ai adopté pour mes Freres, Oncles & Neveux, je ne peux les forcer à venir ici auprés de vous. C'est pourquoi je vous demande quelqu'un pour tâcher de les y engager. Il ne faut pas que vous croyez que cela vienne de moi seul, Onhouentsiouann, c'est de la part de toutes les Nations Iroquoises qui vous prient de leur accorder Maricour.

PAR UN SECOND.

Vous ne doutez pas que les gens du Saut & de la Montagne ne soient tous les jours chez les Anglois; s'ils vous faisoient de saux raports ils pourroient brouïller la terre qui paroît déja unie; il est certain qu'elle le sera tout-à-fait, si vous ne voulez pas les écouter. Pour nous autres on aura beau nous dire qu'Onentie viendra nous brûler, nous n'en croirons rien. Je vous prie, mon Pere, de faire cesser vos Alliez qui sont tous les jours chez nous à vous casser la tête.

Les Anglois auroient été ravis, Monsieur, d'avoir nos Eclaves François, parce que leur but étoit de se rendre Médiateurs de la Paix entre les Iroquois & les François. Histoire des Marnet

716

Nous ne doutions pas de l'affection qu'ils avoient pour nous; mais comme Mile Comte de Frontenae ne s'embarassoit pas beaucoup dans ces dernieres guerres de tous les efforts qu'ils avoient faits pour nous rendre odieux à cette siere Nation, il n'y avoit pas d'aparence que le Chevalier de Callieres reclama leur protection auprés d'un Peuple que nous regardions comme nos enfans, qui s'étoient écartez de leur devoir à leur sollicitation.

D'un autre côté il étoit aisé de s'apercevoir que les Iroquois ne cherchoient qu'à nous amuser depuis la mort du Comte de Frontenae; car sous prétexte qu'ils avoient resulé aux Anglois nos Esclaves; qu'ils avoient à la verité adoptez, leur inclination les portoit encore à ne s'en pas défaire, malgré le chagsin qu'en pouvoit témoigner Monsieur de Gallieres. Il

leur répondit le lendemain.

Je suis bien aise, dis-il, à Onhouentafiouann & à Tionhahouann de vous voir, fachant que vous avez toûjours aimé les François, à l'exemple de la Grande Gueuse le vôtre Oncle; mais je suis surpris que sous les Iroquois ne m'ont pas envoyé avec vous des Députez de chaque Nation, suivant ce que je vous avois prescrit lors que vous êtes venus me parler à Montreal moy une & no moy que Angle de Mema de France de Angle de Angle de Mema de France de Angle de

Puis puis poir Onour regler lonter

Le

ner a

quelq le Ro Ils rép voient leur d foient ils ne voulo leurs. mois de Mars, pour voir avec moi les moyens de finir les affaires, & de rétablir une bonne intelligence avec les François & nos Alliez. Ce feroit pour lors qu'il n'y autoit plus à craindre les raports que ceux qui vont & viennent chez les Anglois pourroient faire. Pour ce qui est de Monsieur de Maricour que vous me demandez pour aller chercher ce qui reste de François chez vous, je trouve la saison trop avancée pour qu'il puisse les ramasser dans tous les Villages, & me les rames

Nos Vaisseaux ne sont arrivez que depuis peu, & je suis venu ici pour y recevoir mes pacquets de la part du grand Onomio. \* Je n'ai encore en le temps de regler aucune chose sur toutes ses vo-

lontez,

ner avant les glaces.

Les Anglois vous ont-ils fait savoir quelque chose de ce qui a été arrêté entre le Roi mon Maître & celui d'Angleterre? Ils répondirent que les Anglois ne seur avoient rien dit, qu'ils ne savoient pas seur départ pour Quebec; quand ils falfoient quelques affaires avec Onontio†; ils ne seur en parloient point, qu'ils ne vousoient pas non plus seur parler des seurs.

de our

tion ons rtez

cs. It

voir,
né les
Gueuis que
oyé aation,
it lors
ntreal

Le Roi, † Monsieur de Callieres)

128 Histoire des Maure

Puisque les Anglois ne vous ont rien dit, reprit le Chevalier de Callieres, de ce qui s'est passé entre le grand Onomio & le Roi d'Angleterre, je vais vous le faite savoir en vous lisant la Lettre qu'il m'a envoyée.

Lettre du Roi d'Angleterre au Chevalier de Bellomont, Gouverneur General de la Nouvelle Angleterre;

Notre fidel & bien amé Cousin, SA-LUT. Etant informé des Lettres qui ont passé entre vous & le Courte de Frontenac Gouvernent du Canada, sur le sujet des eing Nations d'Indiens, apellez les Anaguas, Oneides, Onondagez, Cajougas & Lenekces, nous avons jugé à propos de vous faire savoir, qu'afin d'empscher les choses d'aller jusqu'à la rupture, nous sommes convenus avec nôtre bon frere le Roi Trés-Chrétien, jusqu'à ce que les Commissaires nommez des deux côtez, en execution du traité de Riswik, avent fait un Traité qui puisse servir de regle pour l'avenir; qu'en cas qu'aucun Acte d'hostilité ait été commis de part & d'autre, ils cesseront immediatement aprés la reception de cette Lettre. Pareillement en cas que nos l'roupes eussent eû quelque

C tre m Cc qu au qu fer. die Déc nou Chr qu'i cluë leurs feque tages & qu bien guerr feron

Propo Franç Quilité ront, la gue Qu'ils ou Fra

avec le

t rien
de ce
nio &c
e faire
'il m'a

evalier eral

n, SAtres qui le Fronur le suellez les , Cajougé à prod'empsrupture, ôtre bon usqu'à ce des deux e Rifwik, servir de qu'aucun de part & nent aprés reillement t cû quelque

que avantage sur celles des François, ou celles du Roi Trés Chrétien sur les notres, ces choses seront rétablies sur le même pié qu'elles étoient au commencement du mois d'Août dernier, avant que votre Lettre du treize du même mois au Gouverneur François ait été écrite que pour prévenir la continuation des differens qui sont survenus au sujet des Indiens des cinq Nations ci-dessus mentionnées, jusqu'à ce qu'ils ayent été terminez, nous sommes convenus avec le Roi Trés-Chrétien, qu'ils vivront paisiblement, & qu'ils jouiront des fruits de la Paix concluë à Riswik, aussi bien que les Indiens leurs voisins des deux côtez ; qu'en consequence de cela les prisonniers & les ôtages seront relâchez de part & d'autre. & querles Indiens des cinq Nations, aussibien que ceux avec lesquels ils ont été en guerre, & autres qui sont leurs voisins, seront desarmez autant qu'il sera jugé à propos par vons, & par le gouverneur François, pour les contenir dans la tranquilité dont on est convenu qu'ils jouiront, & en cas que les deux Indiens ayent la guerre les uns avec les autres, ou qu'ils inquietent les Colonies Angloises ou Françoises, vous agissiez de concert avec le Gouverneur François contr'eux, Tome IV.

Histoire des Maurs afin de les obliger de vivre en repos. Je vous envoye avec celle ci les ordres du Roi Trés. Chiétien pour son Gouverneur, afin qu'en cas que le Vaisseau qui vous porte ces Lettres, arrive plutôt que le Vaisseau François, vous les lui puissiez faire passer avec toute la diligence possible. On envoye austi un double de cette dépêche au Gouverneur François par la voye de France, pour vous être envoyée s'il recoit les siennes avant que vous ayez rect les votres, & ainsi nous vous disons adieu de bon cœur. Donné à nôtre Cour, à Kinfington le deuxième Avril 1699. de notre Regne le onziéme. Par le commandement de Sa Majesté.

DAYERNON.

Les Iroquois n'étoient pas tout à fait contents de cette lecture; car malgré le grand flegme qui leur est naturel, je m'apercevois bien que cette ligue offensive & éfensive entre nous & les Anglois les inquietoit extrêmement. Ils étoient surpris des moyens violens dont les Anglois vouloient se servir.

Il étoit à propos de leur infinuer que les Anglois prétendoient avoir un Empire absolu sur eux. Ils ne répondirent rien sur se qui regardoit la Lettre du Roi d'Angle-

terr cam neg fte i fonn Mon apré de B terre liere cette avoit nac l Mr D Pere la Va Geurs cette Cour tours i ches Anglo mens. gris, i de ces

Les I de ce re porter les Mia

ru'à f

i Je
s du
neur,
vous
ne le
z faifible.
e dévoye
'il rereçû
adieu
ur, à
9. de

à fait gré le e m'alensive ois les et surnglois

ue les mpire en fur Angle-

& Maximes des Iroquois. terre. On leur fit des presens d'habits de campagnes à eux & a leurs Femmes, qu'ils ne gardent que pendant le voyage. Au refte il n'y avoit pas moyen d'avoir nos prisonniers François qui restoient chez eux. Monsieur de Callieres résolut peu de tems après leur départ d'envoyer au Chevalier de Bellomont la Lettre du Roi d'Angleterre; il en chargea Monsieur de la Valliere, Major de Montreal; & afin que cette Députation répondit à celle que avoit reçû Monsieur le Comte de Frontenac l'année précedente, par l'arrivée de Mr Dellius Ministre d'Orange, il pria le Pere Bruyas d'accompagner Monsieur de la Valliere. Aussi les Iroquois eurent pluheurs éclaireissemens avec les Anglois sur cette prétendue jonction entre les deux Couronnes, dont ils vouloient être toujours indépendans. Il y eut assez de reproches de part & d'autre; cependant les Anglois userent de beaucoup de ménagemens, ear pour peu qu'ils les eussent aigris, ils auroient bien tôt perdu l'amitié de ces Peuples, qu'ils ne conservoient qu'à force de presens.

Les Iroquois profiterent en même temps de ce repos & de cette tranquillité, pour porter le fer & le feu chez les Islinois, & les Miamis. Ceux-ci n'aimoient pas qu'ils

M 2

s'aprochassent de si prés de l'endroit où ils chassoient, étant persuadez que ce se-roit une occasion de faire quelque coup lorsqu'ils se trouveroient superieurs.

Nos Outaouaxs qui chassoient dans les bois & qui ne pouvoient pas encore savoir que la Paix étoit faite, ensevoient de temps en temps quelques chevelures d'Aroquois qui chassoient au détroit des lacs Herier & sainte Claire. Il n'y est que nos Iroquois de Montreal qui chassoient ensemble d'un commun accord dans le

quartier.

Nos Algonains s'imaginant qu'il y auroit de la sureté de se joindre avec ceuxci, se mirent de la partie. Un Iroquois ayant trouvé par hafard la cabane d'une: Iroquoise du Saut, lui demanda si elle n'avoit point aperçû des Algonkins? Elle conjectura dans le moment que les Iroquois cherchoient à faire coup sur eux; elle lui dit qu'elle n'en avoit point de connoissance. Quelques heures aprés l'Iroquois trouva un jeune enfant qui lui dit qu'il y avoit aux environs quelques cabanes d'Algonkins; il fut outré de la seserve de cette femme, & vint lui en faire un sensible reproche, sans lui donner cependant aucun sujet de mésiance.

ch

çoi

tou

de (

pute

reto à O

60.0

L'Iroquoise en donna avis austi-tôt à

oit ou ce lecoup ans-les favoir ent de res d'A les lacs at que

alloient

dans le

il y auec ceuxroquois e d'une fi elle ns ? Elle les Irour eux ; oint de brés l'Iqui lui uelques é de la t lui en ui donéfiance. Ti-tôt à

& Maximes des Troquois. geux de sa Nation. Nos Chrétiens, & sur tout les Algonkins, se mirent sur la défenfive, se retranchant dans des Forts d'abbatis d'arbres. Un Chef de guerre se mit en Campagne, pour demander au Chevalier de Callieres ce qu'il y auroit à faire dans une pareille conjecture ? Il leur défendit de commencer, mais il leur dit, que si les Iroquois les attaquoient il falloit se défendre.

Quand les Iroquois virent qu'ils avoient manqué leur coup, ils envoyerent aux Algonkins des presens pour les prier de chasser d'union & d'inclination.

Ce détroit avoit été abandonné pendant dix ans, sans qu'aucune Nation osat y aller chasser en sureté. On y tua une quantité prodigieuse de Cerfs, de Chevreuils, & d'Orignaux.

Les Iroquois prévoyant que les François ne s'accommoderoient pas tout-à fait de toutes les menées que l'on tramoit contre leurs Alliez, députerent quelques jours aprés un Chef pour prier Monsieur de Callieres de ne pas s'impatienter si la Nation ne pouvoit envoyer si-tôt des Députez. Ce Chef dit que les Députez étant retournez l'Automne derniere de Quebec à Onnontagué, où ils firent le raport de se qui s'étoit passé au Conseil, n'avoient

M 25

rrouvé qu'Anagoga & Gagomentara, deux Vieillards, tous les autres étans partis pour la chasse. Il en revint quelques uns qui nous chargerent de vous venir voir de nouveau, pour vous prier d'avoir patience, & vous dire qu'aprés le retour de leur chasse, qui sera environ au mois de Juin, les Considerables de chaque Nation décendront pour vous trouver.

Nous avons passé au Fort Frontenac? comme nos Anciens nous l'avoient dit, pour y demander un François qui nous amenat ici vous parler: nous y trouvions des hardes, & autres choses à traiter auprefois, mais on ne veut rien nous donner, n'y même nous permettre d'entrer dans le Fort, sinon à quelques Chefs. Nous avons apris à Onnontagué que les Miamis ont tué deux Considerables des

Tionnontouans.

Monsieur de Callieres lui répondit; Monseigneur, qu'il n'y avoit que des Soldats au Fort Frontenac pour le garder, & qu'ils ne sont point gens à traiter, que les choses demeureront comme elles sont jusques à ce qu'ils ayent executé la parole qu'ils lui avoient donnée plusieurs fois, & celle qu'ils lui donnoient encore à present, que les Chefs de toutes les cinq Nations le viendront trouver dans le temps des frai-

fes, affa lui. de li tisfa du c parc ger ( l'Au aime fer t **fans** 

**ferie** Con rapel dix a Natio tez cr tinuel nada. avec avons tenac,

men Le

On cemen felle, fion; 8 hoaest

ses, pour terminer entierement toutes les eux affaires qu'ils avoient ensemble, & pour out lui demander ce qu'ils pourroient desirer qui de lui, dont il leur donnera une entiere sade tisfaction. Je ne suis point surpris, dit-il, tiendu coup que les Miamis ont fait sur vous, r de parce que c'est sans doute pour se venis de ger de celui que les Tsonnontouans firent N2l'Automne derniere dans leur païs. Si vous aimez à terminer les affaires & faire cesser toute hostilité, cela ne se peut faire sans se voir, & on ne peut rétablir autre-

ment la bonne intelligence. Les Iroquois commencerent à faire de serieuses reflexions, ils tintent plusieurs Conseils generaux, où les plus judicieux rapellerent tout ce qu'avoit fait pendant dix ans le Comte de Frontenac contre la Nation, ils avouerent qu'il les avoit traitez cruellement, malgré les irruptions continuelles qu'ils avoient fait par tout le Canada. Aprés tout, dirent-ils, concluons avec le nouveau Gouverneur ce que nous avons terminé avec le Comte de Fron-

tenac,

On vit arriver à Montreal au commencement de Juillet, avec une joye universelle, six Ambassade ars Iroquois, Haratsion; & de la part des Onnontaguez, Tsonhoaesssuam, Aouenano, Tonarongoue-

nac ? dit , nous vions

r au-

donentrer Chefsi ue les es des

ondit 🖫 es Solder, 80 que les nt julparole fois, & resent; ions le es frais

Histoire des Maurs nion, & Tehastaxous de la part des Tsonnontouans.

Après qu'ils se furent reposez quelques iours Monsieur de Calliers leur donna une Audience publique ; il apella les Supezieurs du Seminaire de saint Sulpice, des Jesuites, & des Recolets; & la pluspart des Officiers s'y assemblerent. Les principaux Chefs de nos Iroquois du Saut & de la Montagne, & des Algonkins, ne manquerent pas de s'y trouver.

Maricour, que les Iroquois regardent comme leur Fils adoptif, marcha à la tête des Ambassadeurs depuis la porte de la Ville jusques à la maison du Chevalier de Callieres, qui en est à trois cens pas.

Tehastakout tenant ensuite le premier rang, les autres suivans de file, commença à chanter d'une voix triste & lugubre, pleurant la mort de tous les François qui avoient été tuez à la guerre, prenant à témoin le Ciel & le Soleil comme ils agissoient de bonne foi.

O vous morts, dit-il, sortez la tête de la terre pour écouter ce que je dis & ne demandez plus de vengeance, la Paix est faite. Il finissoit par les paroles Hai, Hai, qui est la complainte la plus douloureuse dont cette impitoyable Nation puisse se

failler touches.

Che plac tone qu'il H fu laqui voul en at more lui de été to & la fuire, diare vous

> Tc. de pa

ont to

One Frere venu & con fouhai touan, conter (c'est de la I grands

Tion-

elques
na une
Supece, des
luspart
princiut & de
e man-

gardent, la tête e de la nevalier ensepas. premier mença igubre, cois qui

enant à

mme ils

tête de is & ne Paix est ai, Hai, loureuse puisse se

& Maximes des Iroqueis.

Ces Ambassadeurs en entrant chez le Chevalier de Callieres prirent chacun leur place, ils ne voulurent point parler que foncaire son Maréchal des Logis n'y fut, qu'ils regardent comme leur fils adoptif. Il fut pris dans un combat; la fierté avec laquelle il battit un Chef de guerre qui vouloit le lier pont lui brûlet les doigts, en attendant que l'on porta la Sentence de mort contre lui, fut cause que les autres lui donnerent la vie, ses camarades ayant été tous brûlez à petit feu Ils l'adopterent, & la confiance qu'ils eurent en lui dans la fuire, les a obligez de le faire comme Mediateur dans toutes les négociations, & vous verrez, Monsieur, l'estime qu'ils lui ont toûjours confervée.

Teharstakout voyant qu'il étoit remps

de parler s'expliqua ainsi.

PAR UN PRIMIER COLLTER.

Onontio, mon Pere, l'Onontagué mon Frere aîné, qui a plus d'esprit que moi, est venu ici pour vous parler de notre part; & comme il vous a témoigné que vous souhaitiez de voir votre Fils le Tsonnontouan, nous sommes venus pour vous raconter que nous avons son par Corlad, (c'est ainsi qu'ils apellent le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre) que les deux grands Onontio de France & d'Angleterre

ont fait la Paix en Europe, & qu'ils sous haitoient qu'elle fut faite en ce pais : qu'ils avoient ordonné que les Sauvages qui ont été en guerre jusques à present cesseroient les actes d'hostilité; & pour cet effet Corlard nous a deffendu de fraper sur les François n'y sur les Sauvages ses Alliez, & nous a dit que ceux qui n'obeïront pas, les deux Gouverneurs de la Nouvelle France & de la Nouvelle Angleterre, avoient ordre de se joindre pour les châtier. Dans cette assurance nous sommes allez à la chasse, ou étant il nous a été tué cinquante cinq perfonnes, tant par les Outaouaks vers le détroit, les Islinois dans la riviere Oyoque, par les Miamis dans la riviere Chouegen. Nous avons encore la hache à la tête. nous venons savoir, notre Pere, s'il la veut retirer, ou la faire ôter par ses Alliez.

PAR UN DEUXIE'ME.

C'est au nom des quatre Nations Iroquoises, Onnontaguez, Fsonnontouans, Goyogouins, & Onneyouts que je parle. Feu le Comte de Frontenae nous ayant dit que nous pouvions faire nos affaires separement des Aniez, j'ai obeï depuis ce temps là à la défence qu'il m'avoit faite d'aller en guerre, par la convention qui avoit été faite de part & d'autre. Mais les Outaouaks, Miamis, Islinois & autres vos Al air la je de ob

ave pou lier renv

de à le Per Jone Voya

Franc

nous

gens prion prifor vont

ils fous : qu'ils qui ont leroient fet Cores Fran-, & nous les deux nce & de ordre de cette afhasle, ou cinq perers le dé-Oyoque, houegen la tête, 'il la veut Alliez.

tions froontouans, e je parle. ous ayant offaires fedepuis ce evoit faite ention qui e. Mais les autres vos Alliez d'enhaut n'ont pas fait de même: ainsi je vous prie, mon Pere, de leur ôter la hache afin qu'ils ne frapent plus, & si je ne me desfends pas ce n'est pas manque de courage, mais c'est que je veux vous obeïr.

PAR UN TROISIE'ME.

Comme nous avons oui dire que vous avez toûjours une Chaudiere suspenduë pour la guerre, nous vous donnons ce Collier de la part des quatre Nations pour la renverser.

PAR UN QUATRIEME.

Le Soleil est témoin de ce que je dis ; & que je souhaite la Paix, c'est lui qui en est le maître, & de la guerre, il punira ceux qui violeront la Paix. Je demande à Onontie d'amener la robe noire, (c'est le Pere Bruyas) les Sieurs de Maricour & Joncaire mes Fils, tous les Iroquois les voyant ne douteront plus d'une sincere Paix, ils rameneront tous les prisonniers François & Sauvages Alliez qui sont chez nous, sans qu'il en reste aucun.

PAR UN CINQUIEME.

Nous avons apris qu'il y a un de nos gens prisonniers parmi les Algonkins, nous prions notre Pere Onontio de lui ouvrir les prisons; cette affaire presse parce qu'ils vont s'éloigner d'ici, & nous ne l'aurions pas de long-temps.

## PAR UN SIXIE'ME.

Je ratifie par ce Collier tout ce que j'aî dit au nom des quatre Nations: je plante l'arbre de Paix, afin que tout le monde le regardant on sache que je l'ai demandé.

PAR UN SEPTIE'ME.

J'ai planté l'arbre de Paix, & par ce Collier je demande que l'on nétoye toutes les rivieres où il y a bien des pierres, afin que les chemins soient libres, & que l'on puisse aller & venir en Paix.

PAR UN HUITIE'ME.

Quand nous avons renvoyé Joncaire notre Fils, nous avons souhaité qu'il alla & vint pour nous faire savoir les sentimens d'Onontio. & lui porter les notres. Nous l'établissons Plenipotentiaire des affaires des Tsonnontouans, comme Maticour est celui des Onnontaguez.

PAR 4. BRANCHES DE PORCELAINE.

Nous disons à Onontio, par les branches de Porcelaine, que le Pere de Joncaire qui faisoit les bonnes affaires, & qui étoit porté pour la Paix, étant mort, nous avons choisi Tonatakout, le plus proche parent de sa Famille pour être son Pere, ayant l'esprit aussi bien-fait que son Prédecesseur. Ne vous étonnez pas Onontio, nôtre Pere, si nous ne sommes venus que de deux Nations; c'est Pitre Schuls, Envoyé ya po pa ve de de Pa

pou pou

T

gon

qu

dern où je nant Casto nous sions com nuns le rions les Frontre

lon co Je ler ré la cho e j'aî lante

ar ce touerres, & que

ncaire 'il alla fentinotres. des afe Mari-

AINE. s bran-Joncai-& qui rt, nous proche n Pere, son Prenontio , nus que uls, Envoye

& Maximes des Iroqueis. vové de Monsieur de Bellomont, qui ayant fou que nous étiens prêts à partie pour vous venir trouver tous, suivant la parole que nous vous avions donnée, est venu chez nous pour nous empêcher de décendre; mais nous n'avons pas laissé de partir malgré lui pour venir ratifier la Paix au nom des quatre Nations, pendant que nous avons envoyé les Goyogouins & les Onneyouts nos Enfans, savoir pourquoi il s'oposoit depuis si long-temps que nous vinitions vers notre Pere Onontio, pour terminer entierement les affaires.

Tehaistakout se tournant du côté des Algonkins, leur posta la parole. L'Hiver dernier tu vins me joindre à ma chasse où je reçûs un present de ta main contenant vingt Peaux passées, & six à sept Castors. Tu me dis par là que puisque nous étions comme en Paix, nous eussions à nous regarder en freres, & non comme Ennemis, nous faire plaisir les uns les autres. Quand nous nous trouverions manquans de quelque chose dans les Forêts, ne faire qu'une Chaudiere entre toi & moi, & boire le même bouil-

lon comme veritables freres.

Je partis quelque temps aprés pour aller tépondre à tes presens, & je te portai la chose la plus précieuse qu'il y air entre

Tome IV.

MAS Histoire des Maurs

nous autres hommes, qui est un Collier de Porcelaine. Même comme tu imite le Chevreuil qui est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, n'ayant point de lieu affuré, j'ai suivi tes pistes, & je n'ai trouvé que la place de ton corps, mais il n'y étoit plus; ainsi je suis bien-aise de te trouver devant notre pere Onontie, pour te dire en sa presence que j'accepte l'offre que zu me fis dans le moment, de nous regarder d'orénavant comme freres, d'oublier le passé, & d'encourager reciproquement notre Pere de nous faire vivre en sonne intelligence comme nous vivions auparavant la guerre. Je te promets que nous ne ferons qu'une Chaudiere, & boirons le même bouillon, comme de veritables freres; ainsi finit l'Audience. On les régala pendant deux ou trois jours, on les fit boire avec les 'Algonkins. Ce seroit un trop grand détail, Monseigneur, fi je raportois tous les griefs qu'ils se reprocherent les uns aux autres pendant ce temps, chacun faisant trophée du nombre de chevelures qu'ils avoient enlevées & de toutes les expeditions qu'ils avoient faites. Monsieur de Callieres leur fit réponse avec les mêmes formalitez."

PAR UN PREMIER COLLTER.
Monfieur de Bellomene ne vous a-t'il rien

Bedele to re ve va no éto ne leu nou Cel n'y fuit vous vers raifo

j avoi derab Je vei des de déja a

temp

faire

ollief ite le tantôt flure, é que toit, ouver e dire re que regarpublier ement wonne auparaie nous boirons ritables les reon les feroit un e raporcherent ps, chachevee toutes s. Monavec les

r'il rien

& Maximes des Iroquois. dit au sujet de ce qui s'est passé entre le grand Ononico & celui d'Angleterre, vons deviez l'avoir sch par Onhontstouann & les autres que vous m'avez envoyez l'Automne derniere. Les deux Rois sont demeurez d'acord qu'ayant fait la Paix vous devez en jouir aussi-bien que le reste des Sauvages, c'est pour cela que j'ai dit aux Onnontaguez qui sont venus me parler, qu'il étoit necessaire que les Députez de chacune de ces Nations vinssent aussi pour savois leurs sentimens, & prendre les moyens de nous accommoder avec toutes les Nations. Cependant je ne vois point d'Onneyout n'y de Goyogouins, & vous me dites ensuite de vos Colliers que ce sont les Anglois qui sont venus à Onnontagué qui les ont empêché de partir avec vous, surquoi vous m'ajoûtez que vous les avez envoyez vers Mr de Bellomont, pour savoir les raisons qu'il a de s'oposer depuis si long+ temps à la députation que vous devez me faire tous ensemble.

PAR UN SECOND

Quoi qu'on n'ait point satisfait à ce que j'avois demandé, vous êtes tous des Considerables d'Onnontagué & Tsonnontouan. Je veux croire que vous me parlez au nonv des deux autres Nations Iroquoises, j'ai déja agi auprés de tous les Sauvages pous

Histoire des Manrs 244 êter leur hache, conformement à l'ordre du grand Onontio, en attendant votre arrivée, suivant les promesses que vous m'avez souvent réiterées, mais votre long retardement, joint au coup que vous avez fait chez les Miamis il y a environ un an, où vous avez blessé un de ses Sauvages & tué un François, à sans doute causé les coups que vous me dites qui ont éte faits fur vous par les Nations d'enhaut, dont je suis fâché. Comme il est necessaire qu'il vienne ici des Députez de ces Nations, afin que je puisse leur parler, il faut aussi que vos Considerables s'y crouvent dans trente jours, qui est le temps que je leur ay marque, ayant envoyé pour cela un canot à Michilimaxinak pour les engager de décendre.

PAR UN TROISIE ME.

dieres de guerre seront renversées que nous rafermirons ensemble le grand arbre de Paix que vous verrez déplanter, & que toutes les disputes finiront, en sorte que vous puissiez aller & venir en sureté.

PAR UN QUATRIE ME.

Pour avancer une affaire de cette confequence, je veux bien vous acorder les Sieurs de Maricour & Joncaire, & j'en prierai avai le Pere Bruyas, qui iront Frantion qu'infe

que

mer cepe renc pou laque qu'e voye

ay d

dit é

fach fuis Ton dites inter donr dans

je Si

Avec vous pour chercher nos prisonniers François & Sauvages nos Alliez, & les samener avec les Députez des quatre Nations que je vous demande, à condition qu'il restera ici quelqu'un d'entre vous jusques à leur retour, qui n'auront pas lieu de s'ennuyer par les bons traitemens que je leur ferai faire.

PAR UN CINQUIE ME.

A votre arrivée je ferai mettre en liberté les prisonniers que vous me nommerez être parmi nous & nos Sauvages, cependant je commence par vous faire rendre celui qui est chez les Algonkins, pour vous faire connoître la sincerité avec laquelle j'agis comme vous aussi bien qu'eux, mais ne manquez pas de me renvoyer leurs deux petites Filles que je vous ay déja demandé avec un Loup qu'on m'a dit être chez les Goyogouins.

PAR UN STRIEME.

Je suis faché de la mort de Joncaire, fachant qu'il avoit l'esprit bien fait. Je suis bien aise que vous sui ayez substitué Tonataxout à sa place, puisque vous me dites qu'il lui ressemble dans ses bonnes intentions. Voilà un Collier que je vous donne, pour vous marquer que j'entre dans votre sentiment, & je consens que le Sieur Joncaire serve pour aller & venis

N 3

ordre e arm'along avez en an, vages efé les e faits dont

qu'il

tions .

t aussi

t dans

ic leur

ela un: nga**ger** .

Chaues que nd arlanter, n forte fureté.

te conder les & j'en i iront vous porter ma parole, & me raporter la votre.

Les Iroquois écouterent avec assez d'atention toutes ces réponses, ils laisserent pour ôtages quatre de leurs Ambassadeurspour gage de la parole qu'ils avoient donnée de venir.

Il se trouva par hasard dans ce Conseil des Chefs Abenaguis de Lacadie, qui étoient venus faire des plaintes à Monsieur de Callieres de ce que les Iroquois leur avoient envoyé des Colliers pour les engager de quitter nos interêts, leur repre-Tentant qu'ils'auroient beaucoup plus d'agrémens s'ils s'attachoient parmi les Anglois. On ne jugea pas à propos de demander aux Iroquois le motif qui les avoit engagez à faire ces sortes de démarches, parce que les affaires commençoient à prendre un meilleur trair, mais nos Iroquois Chrétiens, les Hurons & les Abenaguis, leur parlerent avec tant de fierté. que nous ne pouvions être plus contens de l'affection qu'ils portoient à la Nation. Françoise.

Nous n'avions jamais eû, leur dirent ils, qu'un cœur, & une même volonté avec Onontio, ainsi qu'une même hache, l'ayant jettée dans le fond de la terre, & mis un gros Rocher dessus, & y faisant passer une

puil tom que mais sté j ne preto me te b tous

nous

nonti

C

d'am
leurs
étran
fent
La N
heurs
La N
par l
l'éten
païs o

puisque partic de Fro

orter

d'aerent deurs

onfeil
qui énlieur
s leur
s enrepreus d'a-

s Ande deles aémarçoient
os Iros Abefierté,

ent ils, é avec l'ayant mis un ler une

ontens Nation. grande riviere, afin que personne ne puisse jamais la retrouver. La notre est tombée en même temps avec la sienne; que ce ne soit pas de bouche que tu parle mais du cœur, & que cette bile qui t'a resté jusqu'à present dans le corps, ne vienne plus sur le bord de tes sévres pour s'en retourner dans le fond de ton cœur comme il a coûtume de faire. Jette donc cette bile devant ton Pere & devant nous tous, & qu'il n'en reste plus. Pour nous nous n'avons plus de hache, puisqu'O-nontio a jetté la sienne.

Ces paroles étoient remplies d'assez d'amertume devant une Nation, qui d'ailleurs ne s'en embarassoit gueres. Chose étrange que trois à quatre mille ames fassent trembler tout un nouveau monde. La Nouvelle Angleterre se trouve trop heureuse de ménager leurs bonnes graces. La Nouvelle France est souvent desolée par leurs guerres, & on les craint dans l'étendue de plus de quinze cens lieues de

pais de nos Alliez.

Cette Paix ne pût être assez autentique, puisque tous nos Alliez auroient trouvé mauvais qu'elle eut été concluë sans leur participation. Ils savoient que le Comte de Frontenac les avoit trop aimez pour ne les y pas comprendre. On jugea donc à

propos de donner le Rendez-vous general au commencement de Septembre, pour allumer unanimement le feu de Paix.

Le Pere Bruyas, Maricour & Joncaire, partirent en Canot pour leur Ambassade avec le reste des Iroquois. Ils arriverent tous à Gannentaa, où les Iroquois les autendoient avec impatience. L'empressement qu'ils avoient de les recevoir sur si grand, qu'ils se jetterent à mi-corps dans l'eau pour les porter à terre. Quelques vieillards qui étoient venus au devant exhorterent ceux qui étoient-là de débarquer tout le bagage de nos François. Ce sur alors qu'un Ancien, & Chef de guerre, les harangua.

C'est maintenant, disoir-il, que nous ne doutons plus de la droiture & de la sincerité du cœur de notre Pere Onontio, qui nous a envoyé la Robbe Noire, & notre sils Joncaire. Notre terre va devenir belle, vous serez témoins demain de la foi de tous nos guerriers, quand vous entrerez chez nous. Reposez-vous le resse de cette journée des grandes satigues.

du Voyage.

Maricour leur répondit par quatre braffes de tabac. Nous remercions, dit-il, celui qui est Maître de la vie, de la grace qu'il nous a fait d'être arrivez à bon portfur le remen donne tabac

une li va fur dans l terent fruits verita

Lo

d'Onn s'arrêt Il mit Franço ricour le Pere autres étoien rent di nontag s'étoie

Teg jetta p laine l'une l des Fr la gue

#G'c

& Maximes des Iroquois. fur les serres de nos enfans, & pour vous remercier de la peine que yous vous êtes donnée nous vous faisons present de ce eabac.

A peine eurent ils fair le lendemain une lieue à travers les bois, que l'on trouva sur le chemin plusieurs Sauvages, qui dans l'impatience de les voir leur apporterent des sucets de bled d'Inde, \* des fruits & du pain, avec des marques d'une

veritable joie.

Lors qu'ils furent à un quart de lieue d'Onnontagué, un Ancien les pria de s'arrêter pour faire leur entrée avec ordre. Il mit à la tête de nos Ambassadeurs un François qui portoit Pavillon blanc. Maricour marcha à quelque pas de distance, le Pere Bruyas & Joncaire le suivirent, les autres François qui les accompagnoient étoient un peu plus loin de file. Ils allerent dans cer ordre jusqu'à la vuc d'Onnontagué, od tous les plus considerables s'étoient assemblez'.

Teganissorens les complimenta, il leur jetta pour cet effet trois cordes de porcelaine suivant la coûtume. Il essuya par l'une leurs larmes, pour effacer la perte des François qui avoient été tuez pendant

la guerre.

C'est la tige, qui a le gost de la canne de Sucres.

neral pour

caire, aflade erent es atreffefur fi s dans lques nt exarquer

e nods de la ontio . re, & devenain de d vous

Ce fut

merre,

re brafdit-il, a grace

on port

tigues:

150 Histoire des Maurs

Il leur deboucha la gorge par la secont de, afin qu'ils pûssent parler avec plus de facilité; & par la troisseme il nettoya la natte, gâtée par le sang qui avoit été ré-

pandu de part & d'autre.

Le Pere Bruyas prit la parole, lui témoignant la joye qu'ils avoient de la maniere obligeante avec laquelle il les recevoir. Ces limites finies l'Ofateur exhorta les guerriess d'aller querir promtement leurs fusils, pour saluer les Ambassadeurs à l'entrée du Fort. Ils y entrerent au bruit de la mousquererie. & furent conduits dans une cabane des plus belles, où ils furent régalez de sucets de blé d'Inde, & d'une Chaudiere de Sagamité, qui étoit composée de Chevreûil & de blé d'Inde, le tout broyé; & on attendit avec impaltience le Plenipotentiaire des Tsonnontouans, des Goyogouins, & des Onneyouts. Le Pere Bruyas & Maricour allerent visiter pendant ce temps tous les Esclaves François qu'ils pûrent rencontrer, Ils ne paroissoient pas avoir grande envie de s'en retourner: d'ailleurs il falloit gagner à force de presens ceux qui les avoient adoptez.

Il y en eut plusieurs qui ne voulurent jamais les accorder, quelques promesses qu'on leur sit. Quelques-uns de ses priionnie vie sa

Les bleren Confe apelle falua que chaque qu'ils fa Pai favoir

voqué qui l'av la part tendit falloit Il dit co planté yû de fidelité ment: de la renveri Soleil l

liberat

Le

La d l'oblige econic lus de oya la cté rés

lui téz a mas receexhorement adeurs a bruit nduits où ils de , & ui étoit I'Inde . c impaonnon-Onneur alleles Ef-

oulurent omesses ses pri-

ontrer

e envie

loit ga-

i les a-

Jonniers étoient si accoûtumez à cette vie sauvage, qu'ils resuserent de venir.

Les Députez des cinq Nations s'assemblerent le dix Août dans la cabane du Conseii, où nos Ambassadeurs furent apellez pour y prendre leur place, on se salua de part & d'autre, nos François sient present de deux brasses de tabac à chaque Député. Les Aniez eurent la précaution d'y envoyer leurs Députez, soit qu'ils fussent bien aise d'être compris dans la Paix generale, soit qu'ils voulussent savoir tout ce qui se passeroit dans les déliberations.

Le Pere Bruyas se leva aprés avoir invoqué le Saint Esprit, & exposa le sujet qui l'avoit engagé de venir les trouver de la part de Monsieur de Callieres, il s'étendit beaucoup sur cette Alliance qu'il falloit faire, & qui devoit durer à jamais. Il dit que cet arbre de Paix qu'ils avoient planté sur un lieu si éminent, pour être yû de toute la tetre, étoit un gage de la fidelité que l'on devoit avoir reciproquement: que la hache étant cachée au sond de la terre, & la Chaudiere de guerre renversée, il y avoit lieu d'esperer que le Soleil brilleroit avec éclat sur nos têtes.

La conjoncture presente des affaires l'obligea à communiquer sa pensée à Ma-

Histoire des Maure ricour & à Joncaire, sur trois Colliers qu'il vouloit leur presenter de son Chef. Il exhorta donc les Iroquois par le premier à obeir toujours à leur Pere, quelque raison que pût aporter le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, pour les en empêcher.

Soit, leur dit il, que vous entreteniez la bonne intelligence que vous avez toujours eue avec l'Anglois votre frere. mais aussi ne vous oubliez jamais qu'Onontio est votre Pere, il vous aime, & il ne vous apelle à lui que pour votre bien, demandez à ceux qui sont allez à Montreal de quelle maniere ils y ont été reçûs.

Le second Collier qu'il jugea à propos d'ajoûter, fut pour regretter les morts des Tsonnontouans. Je pleure mon fils, reprit il, la perte de taut de Considerables. Ce present fut du goût des Iroquois, il fut très-bien reçû, sur tout des Tsonnontouans. Il les pria de renouveller leur attention par un troisiéme qu'il vouloit encore leur donner de la part d'Asendase, dont le nom est si connu parmi les Nations Iroquoises, c'est celui qui se donne quelquefois au General des Jesuites en Canada. Il s'étendit beaucoup sur l'amour que Asendase avoit toujours eû pour ses chers enfans les Iroquois, malgré qui le Soleil

qu

VO

qu

ent

ma exh

fou

fon

fre

han Nat

pon

des

d'un

de la d'O

habi Cor

Colliers
Chef.
le prequelGouverpour les

reteniez ez toûfrere , is qu'One. & il re bien à Montté reçûs. propos es morts non fils, derables. quois, il Connonleur atuloit en-Asendase, Nations . me quelen Cananour que fes chers i le Soleil

ſe

& Maximes des Troqueis. de fut écliplé depuis tant d'années, & woulant leur inspirer les premieres idées qu'il vous avoit donné du veritable Esprit Dieu des armées, & Maître de tout l'Univers, vous êtes digne de compassion, wous dit Asendale par ma bouche depuis que les \* Robes noires vous ont quitté vos Enfans meurent sans medecine, & co qui est le plus à plaindre, sans baptême. Vous Anciens, vous guerriers & femmes, vous savez prier, c'est ce que vous avez entierement oublié, vous connoissez la maître du Ciel; votte Pere Afendase vous exhorte par ce Collier à deliberer si vous souhaitez une Robe noire, il en à qui sont prêts à partir, ne refusez pas l'offre qu'il vous fait.

Maricour termina le Conseil, & donnant à sumer aux Anciens de toutes les Nations, on attendit le lendemain la réponse des Colliers; mais le Conseil où les Iroquois delibéroient sur les affaires des François, sut troublé par l'arrivée d'un jeune Anglois qui arriva en poste de la part du Colonel Chalt, Aide-Major d'Orange; & d'un ancien d'Onnontagué habitué depuis peu dans la petite ville de

Corlard.

Tome IV.

0

KA Histoire des Mours

Cet Envoyé étant entré dans la caband du Conseil, tira une corde de porcelaine dont on l'avoit charge pour avertir tous les Iroquois de la part du Gouverneur geperal de la Nouvelle Angleterre, qu'ils gussent à ne pas écouter Taouistaduisse, ( c'est le nom que les Iroquois ont donné à Maricour, qui veur dire petit oi seau, qui est toûjours dans le mouvement ) qu'il avoit apris devoir parler à Onnontagué. & que s'ils l'avoient déja fait, il leur défendoit de tenir Conseil sur ses pas, mais de partir tous incessamment pour se trouver à Orange dans dix ou douze jours. où leur frere Corlard devoit arriver pour leur patler. Ce même Député avoit ordre d'écrire tout ce qui auroit été dit de part & d'autre,

Le grand Chef ne voulut pas répondre à l'Anglois qu'il n'eut auparavant expliqué à nos Ambassadeurs le motif qui avoir engagé ce Député à veuir à Onnontagué. La maniere de parler de l'Anglois si siere & si hautaine, surprit extrêmement les Iroquois qui en furent fort indignez, & Teganissorens ne pouvant dissimuler ses sentimens, s'écria que veut dire notre frere Corlard, comment l'entend il ? Si la Paix étant faite en Europe il semble qu'il chante encore la guerre. Pour quoi nous

Pere Iroque leur ves; ule a vous Corla

re Bri frere ( foir s' ner la Tou

leurs a ce que les enc me fide de le tra ailémen deux he cule, & ces repriçois que teur d'Orcafions p

Anglois. Cette défend il d'écouter la voix de nôtre Pero

Ce fut pour lors, Monseigneur, que le Pere Bruyas fit connoître avec esprit aux Iroquois qu'Onontio avoit bien eu soin de leur dire que Corlard les traitoit en Esclaves; ce n'est pas ainst que notre Pere en use avec vous, leur dir-il, jamais il ne vous a désendu de parler à votre Pere Corlard, & il n'a que des pensées de Paix.

Joncaire aprouva tout ce que dit le Pere Bruyas; il ajoûta qu'assurément leur frere Corlard ne les aimoit pas, de vouloir s'oposer à leur départ pour termi-

ner la grande affaire de la Paix.

Tous les Iroquois témoignerent par seurs applaudissemens qu'ils aprouvoient ce que nos Ambassadeurs avoient dit. On ses encouragea de continuër avec la même sidelité. Ce sier Emissaire ne laissa pas de se trouver fort déconcerté, il connût aisément par tout ce qu'on lui dit pendant deux heures qu'on l'avoit tourné en ridicule, & il eût le chagrin d'entendre tous ces reproches, tant de la part des François que des Iroquois, sur tout de l'Orateur d'Onnontagué, qui parut dans ces occasions préferer nos interêts à ceux des Anglois.

Cette députation sit differer de quel-

elaine ir rous eur gequ'ils

donné

au, qui qu'il atagué, il leur es pas, pour se e jours, er pour

épondre it explijui avoit intagué.

voit or-

s si fiere
nent les
nez, &c
uler ses
re notre
il ? Si la
ble qu'il

10i nous

ques jours le Conseil, où l'on devoir dont ner l'audience de congé; ils voulurent que

l'envoyé de Corlard s'y trouvât, mais auparavant que je vous raporte ce qui s'y passa, je vais, Monseigneur, vous faire le

récit de la négociation de Joncaire.

Il partit avec quatre François & deux Iroquois pour Tsonnontouan & Goyogouin. Lorsqu'il fut sur le rivage de la ziviere de Tsonnontouan il aperçût les jeunes guerriers qui le saluërent à la portée du pistolet d'une décharge de mousqueterie. Lorfqu'il mir pied à terre ils firent la même chose; & Tegancot, le grand Chef des Tsonnontouans, lui donnant la main le salua de la part de tous les Confiderables & de toute la jeunesse. Voilà, dit il, une Chaudiere de soupe & un plat de viande pour faire manger ta jeunesse auparavant que d'entrer à Tionnontouan; on eut soin de son canot & de fon équipage. Ils marcherent jusques à Tsonnontouan où il fut recu en Ambassa. deur. Il fut donc harangué un moment aprés par trois branches de percelaine. L'une lui essuya ses larmes; la seconde lui déboucha la gorge, & la troisième nettoya sa natte qui étoit ensanglantée. Il tapella tout ce qui s'étoit passé dans les confeils d'Onnontagué, il reclama le lendo-

ave cai dre jou il ! fan Fra fes ceu fieu pas La VOI imp ren yoi re d plus

d'er & d ils

leur

423

it don= ent que nais auqui s'y faire le

qui s y faire le & deux Goyoe de la rçût les à la por-- moulerre ils ncot, le lui donde tous jeunelle. Soupe & anger ta à Tionnot & de jusques à Amballa. moment ercelaine. conde lui me nettoée. Il ras les conle lendo-

& Maximes des Iroquois. main les François. Les Tsonnontouans s'affemblerent la nuit du 18. de Juillet, & lui dirent le dix-neuf qu'il falloit envoyer un canot de l'autre côté du lac Sioukouagué, qui est à huit lieues de là, pour avoir les prisonniers qui y étoient. Joncaire eût beaucoup de peine à s'y resoudre par le peu de temps qu'il avoit à séjourner dans des quartiers, mais d'ailleurs il lui eut été sensible de s'en retourner sans les retirer. Il s'occupa à visiter les François, pendant qu'il envoya deux de fes gens & trois Iroquois pour faire venir ceux que l'on rencontreroit. Il y eût plusieurs François qui l'éviterent, pour ne pas être obligez de décendre à Montreal. La vie Sauvage est si douce & si tranquille, quelque penchant que l'on puisse avoir pour sa Patrie, que rien ne pût faire impression sur leur esprit pour les faire rentrer en eux mêmes. Les uns qui se voyoient adoptez s'imaginoient que le genre de vie qu'ils menoient étoit infiniment plus doux, & les autres avoient peur d'en mener une autre pleine d'amertume & de misere dans leur patrie, de soite que ils trouvoient quelque consolation dans leurs malheurs.

Joncaire voulut gagner les bonnes gra-

138 Histoire des Maurs

Chef un Collier de porcelaine de troismille grains; il leur dit devant les Anciens qu'il le leur donnoit pour les arrêter & changer cet esprit de guerre en esprit de chasseur. Ils lui répondirent unanimement qu'ils feroient toûjours ce qu'il leur inspireroit, que l'ayant établi maître de leur païs & l'Arbitre de leurs affaires, il étoit juste qu'il le fut de leurs corps. Ce fut l'aveu que lui firent Tounatsouha, Sonouehouca, Houacheon, & Teniarez,

Chefs des guerriers.

Ils s'assemblerent deux jours après, & lui donnerent un Soleil de porcelaine afin qu'il éclaira par tout où il iroit, sur tout quand il s'agiroit de leurs affaires. Ils lui presentent un Collier de blanche pour mettre à son col, afin qu'on le vit de plus loin, & que toute la terre scût par là qu'il étoit leur Plenipotentiaire. Il enreçût encore un autre de la part de Tegancot, Coaquanion, & de Sorandisari; qu'ils partagerent en deux pour lui & pour Maricour, afin qu'ils leur fissent voir Aguiraris prisonnier chez les Miamis, Enfin on lui rendit les François. Il en fie embarquer un de force qui ne voulois pas revenir. Ceux qui étoient chez les Goyogouins étoient pour lors à la chasse.

L'audience de congé du Pere Bruyas &

de les zé qu fan gan éco qui Nat ne f que nou te d frere Mon le fe mon gnor

cinq que l'es Ir tagué desiré dre av re à q Hâtor trouve à la fin

Porte

les Anarrêter
arrêter
animearil leur
arte de
ires, il
rps. Ce
tfouha,

tlouha. niarez, rés, & elaine 🐫 oit, sur Haires. blanche n le vit scût par . Il en de Tedisari ; lui 8 nt voir his. Enen fie voulois ez les chasse. yas &c

& Maximes des Frequeis. de Maricour devant se faire avec éclat, les Onnontaguez voulurent que le Député Anglois fut témoin de la Paix solide qu'ils prétendoient faire de leur Chef, sans la participation de leur General. Teganissorens dit en plein Conseil qu'ils écoutoient la voix de leur Pere Onontie, qu'ils partiroient un ou deux de chaque Nation: & s'adressant à l'Anglois, dit, je ne faits rien en cachette, je suis bien aise que tu sois present à ce Conseil, que nous tous Iroquois avons tenu sur la natte de Sagochiendaguité. Tu diras à mon frere Corlard que je vais décendre à Montreal où mon Pere Onontio à allumé le feu de la Paix. l'irai aussi à Orange; mon frere m'apelle, & afin que tu n'ignore de rien, voici le Collier que je porterai à mon Pere Onontio.

Aprés que cet Orateur eut parlé il tiraeinq Colliers de porcelaine, au nom de chaque Nation. Le Pere Bruyas remercia tousles Iroquois de s'être assemblez à Onnontagué, ainsi que leur Pere Onantio l'avoitdesiré, & de ce qu'ils se préparoient à décendre avec lui pour achever la grande affaire à qui Dieu donnoit un succés si heureux.
Hâtons-nous, dit il, de partir pour nous
trouver au jour qu'il nous a marqué. C'est
à la fin de cette Lune que nos Alliez doi-

vent arriver à Montreal. Cela ne seroit pas bien si nous les y faissons attendre; partons donc demain avec le plus de François que vous pourrez nous donner, c'est le moyen d'être bien reçûs de notre Pere.

re

gr

na le:

le

Pr

le

qu

3 1

ye leu

Fls

Mi

qu

CO

un

d'a

I'E

rei

€c

Ils sortirent ainsi du Conseil fort contens du succés que Dieu avoit donné à leur Ambassade. C'étoit la plus grande faveur que le Ciel pût accorder au Canada; car rien au monde n'est plus cruël que la guerre des Iroquois. Le Païsan, où l'Habitant ne mange pour lors son pain qu'en tremblant. Quiconque sort de son habitation n'est pas sûr d'y rentrer, ses semences & ses recoltes sont la plûpart du temps abandonnées. Le Seigneur de Paroisse voit toutes ses terres pillées & brûlées, & n'est pas plus en seureté dans son Fort. Le Voyageur ne va guerce que la nuit; quand quelqu'un travaille à la campagne, où il est tué où il se voit toutà coup sais pour être brûlé, où du moins on le jette par terre d'un coup de cassetête pour avoir sa chevelure. Lorsque l'on va en canot sur le Fleuve, on est découvert de loin, & quelque précaution que l'on prenne, par la suite on est poursuivi dans les bois.

Nos Ambassadeurs reprirent le chemin de Gannentaa, où ils avoient laissé leurs

165

canots, & les Onnontaguez leur firent eroit pas les mêmes honneurs qu'ils leur avoient e; parrendu à leur arrivée. Il est vrai, Monseie Frangneur, que le Pere Bruyas ne put quitter er, c'est cette Nation sans lui donner quelques larre Pere. mes, à l'exemple du Fils de Dieu, lors oft conqu'il sortit de Jerusalem, d'autant plus que donné à il voyoit peu d'aparence que les Missiongrande naires y retournent jamais, quoi que l'on u Canales y souhaite par tout. La raison est que us cruck le Chevalier de Bellomont ne doutant Païsan . pas que les Iroquois n'ayent été déclarez son pain les Sujets de l'Angleterre, a envoyé au t de son Printems un Collier de porcelaine, pour er, ses leur dire qu'il leur donnera un Ministre' a plûpart quand ils voudront, pour leur apprendre zneur de à prier Dieu comme eux, & qu'il envoullées & yera aussi un Armurier pour racommoder reté dans feurs armes à feu & rasserer leurs haches. eres que As aiment mieux celui-ci que tous les ille à la Ministres d'Anglererre, & je ne crois pas oit toutqu'il s'en trouve aucun qui ait assez de du moins courage & de zéle pour demeurer dans un païs aussi desagreable.

Monsieur Dellius Ministre à Orange, d'où le Chevalier de Bellomont la chasse l'Eté dernier, avoit douze cens livres de rente pour instruire les Aniez voisins des Anglois. Il n'en savoit pas la langue, & le contentoit de faire venir les enfans à

de casse-Lorsque , on est récaution est pour-

le chemin aissé leurs Orange pour être baptisez, n'étant jamaly allé à leur païs, qui n'est éloigné que de vingt lieuës. Il instruisoit par une Femme, qui lui servoit d'Interpréte, ceux qui vou-loient être Chrétiens.

Les Onnontaguez ne laisserent pas d'étre embarassez à répondre au Collier que le Pere Bruyas avoit donné de la part d'Afendase, à cause de celui du Chevalier de Bellomont. Quelques uns voudroient un Jesuite & un Ministre, mais je ne crois pas que l'on soit dans cette peine, les Iroquois se sont rendus indignes de cette grace, par le mauvais usage qu'ils en ont fait.

Après que nos Ambassadeurs eurent sejourné cinq jours à Gannentaa pour y attendre les Onneyouts, on sit savoir qu'ils
ne viendroient pas à Montreal. Celui qui
devoit porter la parole pour sa Nation,
étant tombé malade si dangereusement,
qu'on le crût mort. Ils se contenterent
d'envoyer un Collier pour s'excuser de ce
contre temps; mais leur prétente étoit
qu'ils ne vouloient pas rendre nos François. On ne le connût que trop dans la
suite. On se rendit à Ochouegen, où l'on
attendit Joncaire qui revint de Tsonnontouan, avec six Chess de guerre, & trois
François qu'on lui avoit rendus. Les Go-

men nes fit e proc

N patti femb hran la pa Étran touan dit qu quois Amba même Mont Onne' de la aux pi ques I ge, or pour 1 guerre lobeil . de son guerre même

le Prin

t jamaly e que de Femme, qui vou-

pas d'éllier que art d'Avalier de cient un ne crois ne, les de cette qu'ils en

our y atour y

& Maximes des Iroquois.

mogouins en rendirent aussi un. On ramena en tout treize Esclaves, cinq jeunes gens & huit siles ou semmes; on leur sit esperer de rendre les autres l'année

prochaine.

Nos Ambassadeurs se disposoient de partir de Gannentaa, où ils s'étoient assemblez lors que le fils de Garakantiegehran arriva sur les huit heures du soir de la part des Anciens, pour raconter une étrange nouvelle qu'Osketæst Tsonnontouan de Nation rapporta d'Orange. Il dit que Corlard indigné contre les Iroquois qui ont non seulement reçû les Ambassadeurs de la Nouvelle France, & même qu'ils les accompagnent jusques à Montreal pour lui parler, a fait arrêter un Onneyout accusé d'avoir tué un Anglois de la Virginie, que l'on a envoyé les fers aux pieds, qu'il s'est saiss du castor à quelques Iroquois qui se sont trouvez à Orange, où il a fait arborer un Pavillon rouge pour leur signifier qu'il leur déclare la guerre, comme à des Sujets rebelles & desobeissans, & qu'il a commandé aux Loups de son Gouvernement de commencer la guerre contr'eux, menaçant d'aller luimême en personne manger leur famille le Printemps prochain.

Cette nouvelle ne déconcerta pas nos

\$64 Histoire des Maurs

Ambassadeurs Iroquois qui se contentes rent de renvoyer plusieurs femmes qui auroient embarassé dans le voyage, & quelques seures gens qui ne vintent que pour se diverse de pour voir Onontio, ils continuerent seur voyage jusques à Montreal, où ils arraverent au bout de quaran-

te jours.

L'Impatience où l'on étoit du retoug des Iroquois qui devoient revenir au bout de trente jours, nous fit conjecturer qu'ils avoient de la peine à se défaire de leurs Esclaves. L'on aprit que l'absence des principaux Chefs qui étoient allez traiter leurs Pelleteries chez les Anglois, avoic contribué à ce retardement. Joncaire précipita sa marche pour averrir que quatre Nations venoient conclure la Paix. Ces Ambassadeurs entrerent à Montreal sur les cinq à six heures du soir, où ils furent Saluez des Bocres & de l'Artillerie. Cette reception ne plût pas à plusieurs de nos Alliez, qui affecterent de demander si Onontio entroit pour lors dans la Ville? Quand on leur eut dit que l'on rendoit cet honneur aux Iroquois, ils repliquerent que nous recevions aparemment nos énnemis de la sorte. Les Iroquois se reposerent pendant trois jours; ils eurent audience avec les formalitez ordinaires, &

par m'on Je le contre ne voi Dor Fronte fusis

tou

affi

mo

non

ce (

pris

Mar

Deu:

Une reddition viens de fiderable aux Our gne de

gardé

To

voici.

voici, Monseigneur, de quelle maniere s'énonça un Chef de la part de toutes les Nations.

etyte3

ui au-

quel-

pour

s con-

Mont-

uaran+

retout

au bout

er qu'ils

de leurs

nce des

z traiter

s, avoic

aire pré-

e quatre

aix. Ces

treal fur

ls furent

ie. Cette

s de nos

nander si

la Ville?

n rendoit

liquerent

nos én-

se repo-

urent au-

voici,

PAR UN PREMIER COLLIER.

Mon Pere, nous voici encore de retour pour vous demander la Paik, & vous affurer que les cinq Nations la desirent; moi Tsonnontouan, qui vous parle au nom de toutes, je la veux. Jugez en parce que je viens de faire, lorsque j'ai appris l'arrivée du Pere Bruyas, de nos fils Maricour & Joncaire, à Onnontagué. Deux cens de mes neveux se disposoient à partir contre les Miamis & autres, qui m'ont tué comme je vous l'ai déja dit. Je les ai arrêtez, & il n'y a aucun parti contre les Alliez d'Onontio, avec qui nous ne voulions vivre comme freres.

PAR UN SECOND.

Donnez-nous un Armutier au Fort Frontenac qui puisse racommoder nos fusils, qu'il y ait aussi un Magasin bien gardé pour traiter nos Pelleteries.

PAR UN TROISIE ME.

Une marque d'une bonne Paix est la reddition reciproque des prisonniers, je viens de vous en rendre un nombre confiderable. Faits moi rendre ceux qui sont aux Outaouaks, au Saur, & à la Montagne de Montreal.

Tome IV.

PAR UN QUATRIE'ME.

J'affermis l'arbre de Paix que j'ai déja planté, & je lui mets de profondes racines afin qu'il ne soit jamais renversé.

PAR UN CINQUIE'ME.

Vous, mon Pere, & Corlard mon Frere, vous souhaitez que nous jouissions des fruits de la Paix, que les deux grands Onontio ont faite. Cependant Corlard, semble vouloir brouiller les affaires, mais je vous prie, mon Pere, de lui écrire pour savoir de lui s'il le veut tout de bon,

PAR UN SIXIE'ME.

Le sixième Collier sut pour prier Mr. de Callieres d'élargir Louvigni qui étoit aux arrêts. Il commandoit pour lors au Fort Frontenac, où il se sit un commerce de Pelleteries avec les sequois, quoique les ordres du Roi le désendissent, mais la conjoncture où il se trouva de les recevoir dans un temps où l'on traitoit de Paix, lui sit faire une démarche qu'il crût être obligé de faire pour tâcher de concilier ces Peuples qui demandoient à commercer.

Il presenta trois branches de Porcelaine au sujet d'un petit Iroquois qu'ils avoient amené, & dit nous sommes bien aise de te faire savoir que l'oncle défunt d'Oteonchondi que tu vois ici, étoit maître di hi el fa el Treto Jo

vo res for

nos de la rive

avo bear que Sieu

fur y icí p j'ai deprondes
enverse.
en Frefrons des
c grands
Corlard,
es, mais
rire pour
bon.

prier Mr.
qui étois
r lors au
commerce
is, quoiendissent,
uva de les
traitoit de
qu'il crûs
te de concient à com-

e Porcelata s qu'ils anmes bien nele défunt étoit maître de Joncaire que tu nous as envoyé. Cet homme étant mort c'est Joncaire qui en est le maître, que nous avons substitué à sa place, cét enfant est trés consideré, il est Allié de tous les plus Considerables des Tsonnontuans, nous le lui laissons pour être instruit à la Françoise, & en cas que Joncaire vienne à mourir, nous prions Onontio & Monseigneur l'Intendant d'en avoir un soin particulier, parce que nous voulons qu'il fasse d'orenavant nos affaires auprés des François, comme Joncaire son oncle l'a fait jusqu'à present.

Le Chevalier de Callieres differa quelques jours à leur faire réponse, parce que nos Alliez n'évoient pas encore décendus de Michilimanimant. Lors qu'ils furent arrivez toutes les Nations se trouverent au

Conseil, oil il parla en ces termes.

PAR UN PREMIER COLLIER.

J'ai bien de la joye mes Enfans de vous voir ici tous assemblez, ainsi que je vous avois témoigné le souhaiter; j'ai apris avec beaucoup de plaisir les bons traitemens que vous avez fait au Pere Bruyas, & aux Sieurs de Maricour & Joncaire.

PAR UN SECOND.

Le coup que les gens d'enhaut ont fait fur vous m'a touché, si vous étiez venu ici plûtôt il ne seroit pas arrivé, c'est un retardement qui y a donné occasion, & peut être aussi celui que vous avez fait sur Makon l'Automne derniere. Vous avez bien fait de ne pas refraper celui qui vous a tué.

PAR UN TROISIB'ME.

Je regrette tant de braves qui ont été tuez en cette rencontre, & je couvre les morts par ce Collier.

PAR UN QUATRIEME.

Je prends toutes vos haches', les jette bien avant en terre, bouchant le trou avec un gros Rocher, sur lequel je faits passet une riviere, qui est-ce qui pourroit les retrouver?

PAR UN CINQUIEME.

Si quelqu'un s'oubliant de son devoir faisoit quelque acte d'hostilité venez m'en avertir, afin que je lui fasse faire satisfation; que si la resuse je me joindrai à celui qui aura été offensé pour le venger. Je le ferai aussi savoir à Corlard, asin qu'il se joigne à nous pour perdre ces infracteurs de la Paix, suivant l'intention des deux grands Onomio qui nous l'ont ordonné.

PAR UN SIXIE'ME.

J'affermis l'arbre de Paix que vous avez redressé.

PAR UN SEPTIE ME. Par vous marquer que je souhaite vous fatis
de l
bien
den
enve

lont

gois re au dre tous de l'à les cois fonn la G les I tagn

neve le fo

tour

A l tena faic us ai qui

t étê re les

jette avec passer it les

levoir m'en isfai à ceer. Je u'il se cteurs deux

ous a-

nné.

e vous

fatisfaire. & afin que vous ne dou tiezplus de la sincerité de mes intentions, je veux bien vous accorder l'Armurier que vous demandez pour le Fort Frontenac, & j'y envoyerai aussi quelques marchandiles pour vos plus pressantes necessitez, en attendant que le Roi m'ait signifié sa volonté là-dessus.

PAR UN HUITIE ME.

J'ai vû avec bien de la joye les Frangois que vous m'avez rendus, je vais écrire aux Outaouaks qu'ils ayent à vous rendre vos prisonniers, & qu'ils les amenent
tous au commencement du mois d'Août
de l'année prochaine. Je vous invite tous
à les venir querir, & à ramener les Frangois qui sont restez chez vous, & les prisonniers des Nations d'enhaut, sur tout
la Gonkine qui est à Goyogouin. Pour
les Iroquois qui sont au Saut & à la Montagne, parlez leur, s'ils veulent s'en retourner au païs la porte leur est ouverte.

PAR UN NEUVIEME.

J'aurai soin d'Aconchondi, qui est donc neveu du Sieur Joncaire, ainsi que vous le souhaitez.

PAR UN DIXTEME.

A l'égard du Commandant du Fort Frontenac, je vous en donnerai un autre.

Après que le Chevalier de Callieres cût

dit ses sentimens nos Alliez prirent la paz role. Le Rat Chef des Hurons de Michilimakinak exhorta les Iroquois à écouter d'orénavant la voix de leur Pere. Que ce ne soit pas du bout des lévres, leur dit il, que vous lui demandez la Paix, pour moi je lui rends la hache qu'il m'avoit donnée, je la mets à ses pieds, qui seroit affez hardi pour la prendre?

Un Chef Abenaguis de Lacadie se trouva fort à propos à ce Conseil, où il leur en dit autant que le Rat, menaçant les Iroquois, de la part de sa Nation, d'une guerre plus forte que la précedente.

Un Chef Outaquak tint aussi le même langage, ayant parlé pour quatre Nations.

Nos Iroquois du Saut & de la Montagne de Montreal en firent de même, & Monsieur de Callieres mit les Colliers de tous ces Chefs entre les mains des Ambassadeurs, comme un gage d'une Paix éternelle.

Il yeut, Monseigneur, de grands éclaireissemens de part & d'autre, chacun se faisant des reproches. L'Orateur des Iroquois ayant écouté paisiblement le Rat, repliqua avec esprit en parlant des Gouverneurs du Canada. Ononio avoit jetté la hache dans le Ciel, tout ce qui est là haut n'en revient jamais; mais il y avoit qu'i

On Con fenti fans il ne siere

netra re da ment qu'O

On

ehole:

Tionn Paix g des Miami Outao leurs a que M la crua avoit le à tant foit fui fein de

**Croyoit** 

il seroi

wn petit cordon attaché à cette hache, qu'il a retiré, dont il nous a frapé.

Ce reproche devoit nous être sensible. On les ménagea trop d'abord dans le Conseil, l'Iroquois dit naturellement son sentiment dans ces sortes de conjonctures, sans avoir égard de qui que ce soit; mais il ne faut pas l'épargner quand on à manière contre lui.

La Rat qui étoir un genie des plus penetrans, dont je representerai le caractese dans la suité, se tira d'affaire adroitement, en disant qu'il rendoit la hache

qu'Onentie lui avoit donnée.

On voulut cependant racommoder les choses en rappellant assez tard que les Tsonnontouans avoient violé autrefois la Paix generale, en mangeant les Islinois des Maskoutechs', un Village entier de Miamis, qu'ils n'avoient pas épargné les Outaonaks & les Hurons, qui étoient leurs amis, qu'ils tenoient encore Esclaves, que Mr le Marquis de Denonville voyant la cruauté de son fils le Tsonnontouan, avoit levé à la verité un Parti pour obvier à tant de ravages & de courses qu'il faifoit sur ses freres, n'ayant point eû dessein de le châtier comme il avoit fait, il croyoit qu'allant en personne dans sa terre il seroit venu au devant de lui, & seroit

hiliouter ue ce lit-il,

don-

it af-

trouil leur nt les d'une

tė.

même ations.

Montane, &c
iers de

AmPaix

éclaircun se
es IroRat,
Gout jetté
est là
avoit

Histoire des Mours 172 rentré en lui même. Au contraire, le Tsonnontouan ne se promettant que l'entiere destruction des François, ne voulant pas même épargner son Pere, qu'il vouloit mettre le premier à la chaudiere, puisqu'un Iroquois menaça Monsieur de Frontenac de boire son sang dans son crane, il s'étoit jetté sur lui & l'avoit le premier frapé; mais qu'il avoit bien-tôt ressenti les verges piquantes de ce Pere indigné, qui fut touché neanmoins d'un châtiment si severe, que s'il avoit fait comme l'Onneyout il ne se seroit pas attiré tant de disgraces. Que l'Onnontagué ayant de l'esprit comme il en à, n'avoit pas dû embrasser le parti du Tsonnontouan, qu'il avoit dû en être le Mediateur & donner un juste temperament aux affaires, qu'il avoit dû aussi s'ennuyer des fatigues de la guerre, & rentrer en luimême, devant chercher plutôt son repos que d'augmenter les malheurs qui étoient tombez fur eux.

On avoit encore lieu de faire rentrer les Iroquois en eux mêmes, en disant que leur frere Corlard les traitoit si durement, eux qui lui avoient été toûjours fidelles, qu'ils avoient perdu dans cette guerre la plus grande partie de leurs guerriers en foûtenant son parti, qu'il ne les avoit pas

mis pagn

tous donn nacer qu'ils le rep enfang leur c dents, tes bo cocurs de Fau perfuac vrer la marche qu'on a rer pou nous eu font ver teûjours chemin dissipé to ce bel A té sur la terre. O loit fair nous l'of

ajoûter q

mis à l'abri de l'incendie de leurs Cam-

pagnes & de leurs Forts.

Que ce Frere auroit du se souvenir de tous les promts secours qu'ils lui avoient donné, qu'il ne devoit donc pas les menacer comme il venoit de faire, pendant qu'ils cherchoient eux mêmes le jour & le repos. Que leurs mains étoient toutes ensanglantées de celui de nos Alliez, que leur chair étoit même encore entre leurs dents, & que leurs l'évres en étoient toures bordées, que l'on connoissoit leurs cœurs dissimulez qui ne cherchoient que de Faux - fuyans, que nous devions être persuadez qu'ils ne vouloient point recouvrer la lumiere, & qu'ils aimoient mieux marcher dans les tenebres de la guerre : qu'on avoit eû raison de ne les pas écouter pour lors, s'étoient ils apperçûs que nous eussions voulu les arrêter quand ils sont venus nous trouver, la porte ayant roujours été ouverte pour reprendre leur chemin; & aujourd'hui que le Soleil a dissipé tous ces nuages pour faire paroître ce bel Arbre de Paix, qui étoit déja planré sur la montagne la plus élevée de la terre. Cependant leur frere Corlard vouloit faire naître des vapeurs qui pussent nous l'offusquer; en un mot l'on pouvoitajoûter que l'on sauroit la volonté de no-

e l'enoulant l vouliere, eur de on crale preôt refere inis d'un oit fait pas atontagué n'avoit Connonediateur aux afuyer des en luion repos i étoient

, le

e rentret
ifant que
urement,
fidelles,
guerre la
erriers en
avoit pas

174 Histoire des Mœurs tre Grand Onontio, qui aprés avoir donné le repos à toute l'Europe, il souhaitoit que ses enfans ne sussent pas frustrez d'un tel avantage.

Les esprits étans rassurez de part & d'autre il falut ratisser la Paix. Monsieur de Callieres, de Champigni, & de Vaudreüil, en signerent le Traité, que chaque Nation scella de ses propres armes. Les Tsonnontouans & les Onnontaguez designerent une araignée, le Goyogouin un calumet, les Onneyouts un morceau de bois en sourche, une pierre au milieu, un Onnontagué mit un Ours pour ses Aniez, quoi qu'ils ne vinrent pas. Le Rat mit un Castor, les Abenaguie un Chevreüil, les Outaouaks un Lievre, ainsi des autres.

Le Chevalier de Callieres donna le lendemain l'Audience de congé aux Ambassadeurs, ausqueis il dit que pour rendre cette Paix plus autentique, il falloit que tous nos Alliez se trouvassent avec eux l'année prochaine à un Conseil general, qu'il envoyeroit pour cet effet chez toutes les Nations pour les engager de ramener les Esclaves Iroquois. Il sit des presens d'habits de la part du Roi à une vingtaine, & à vingt semmes. Il remercia les Parens de ceux qui avoient rendu les les

tout noil les l Sept tema d'en ral d Sept chili taou du la nent plus les C & ce l'adre les pl tion o corps real. malg gues

Si courle

les pr

a for

oir donl souhais frustrez

e part & onsieur de audreuil. aque Nanes. Les guez desigouin un orceau de u milieu, our les A-15. Le Rat un Cheevee, ainsi

nna le lenux Ambasour rendre falloit que t avec eux il general, t chez touager de ra-Il fit des Roi à une . Il remerpient rendu

& Maximes des Iroquois. les François par d'autres dont il chargea les Ambassadeurs.

Le Pere Anjalran Jesuite, d'un merite tout à fait distingué par la grande con-

noissance qu'il à du caractere de toutes les Nations Sauvages, partit au mois de Septembre de la même année avec Courtemanche, pour engager tous les Alliez d'envoyer des Députez au Conseil general de la Paix, que l'on devoit tenir en mil sept cens un. Il passa tout l'Hiver à Michilimakinak, qui est le centre des Ouraouaks, où les Peuples du lac Superieur, du lac Huron, & de celui des Islinois, tiennent ordinairement leurs Assemblées les plus solemnelles. C'est dans ce lieu où les Chefs tournent & ménagent des allées, & ce fut aussi là que le Pere Anjalran eut l'adresse de les concilier tous, en obligeant les plus Considerables d'envoyer de Nation en Nation, pour ne faire tous qu'un corps ensemble, afin de décendre à Montreal. Il fit tant d'impression sur eux que malgré la méchante disposition de quelques Chefs qui vouloient toûjours garder les prisonniers Iroquois, il les contraignit à forcer même ces Esclaves de partir.

Si ce vaste païs se vit un peu soulagé des courses de ses ennemis, il ne laissa pas de se resentir au dedans d'un sleau du Seigneur,

Histoire des Maurs par la disette de bleds qui régna depuie mil sept cens jusques à la fin de l'année suivante, la famine devint universelle. Le Peuple de la campagne étoit réduit à ne vivre que de racines sauvages, & l'on ne voyoit par tout que visages havres & défigurez; l'habitant des Villes souffroit encore davantage. C'étoit une desolation generale, & les personnes les plus aisces avoient de la peine à subsister. Il n'y a point d'Etat, Monseigneur, si florissant qu'il ne soit quelquesois troublé, parce qu'il est difficile que ses voisins n'ayent ombrage de son bonheur, & on cherche souvent des prétextes à vouloir interrompre son repos. Les Iroquois qui jouilloient aussi bien que les François de cette tranquilité, s'attacherent plus fort que jamais à ces grandes parties de chasse, qui font ordinairement subsister toutes les Nations pendant l'Hiver. Il y en eut d'assez indiscrets pour aller visiter & rompre des

C'est un crime d'Etat de faire ces sortes d'irruptions. Il n'en faut pas davantage pour rompre tout commerce d'amitié avec son meilleur ami. C'est une maxime établie que quiconque en trouve qui loit déja reconnue peut manger le Castor qu'il y attrape, mais il en doit lailler la queue

cabanes de Castors chez les Outaouaks.

Qui cou taoi ci fi de la Post fure arriv nonti Villa Il rép fait co fiblem thioni de cet Les 1 te irru l'Arbre nimemo les raci la terre ptement à cause d à Mons vengean qui les of

pea

pour lui Thoug Onnontag

Ton

depuis année rselle. éduit à & l'on vres &C uffroit olation s ailéos n'y a oristant , parce n'ayent cherche terromüilloient tte tranae jamais qui font Nation6 affez innpre des aouaks. es sortes avantage hitié avec ime étai soit déor qu'il y la queue

din

& Maximes des Iroquois. qui est le morceau le plus délicat, & la peau. Des Iroquois ruinerent donc beaucoup de cabanes de Castors chez les Outaouaks, qui les prirent sur le fait; ceuxci firent main baile dessus, & enleverent de leurs Considerables. Les Ambassadeurs Iroquois qui venoient de terminer la Paix furent surpris quelque temps aprés leur arrivée de Montreal, d'entendre un Tsonnontuan faire des cris de mort à la vûe du Village. On lui demanda ce que c'étoit? Il répondit que les Outaouaks avoient fait coup sur eux lorsqu'ils chassoient paisiblement, & qu'ils avoient pris Tanes. thioni, qui est un des plus Considerables de cette Nation.

Les Iroquois furent fort étonnez de cette irruption, ne pouvant comprendre que l'Arbre de Paix qui avoit été planté unanimement avec toutes les Nations, dont les racines s'étoient répanduës par toute la terre, eût été cependant coupé si promptement. Ils modererent leur ressentiment à cause de la parole qu'ils avoient donnée à Monsieur de Callieres, de ne pas tires vengeance du moindre acte d'hostilité, ce qui les obligea de lui députer deux Chess pour lui demander raison.

Thousioui & Tieugonentagueté Chefs. Onnontaguez, lui demanderent donc

Tome IV.

parler à Quebec le deuxième Mars. Ce fut Massias qui parla pour de leur part.

PAR UN PREMIER COLLIER.

Dans le temps que nous sommes venus l'Eté dernier à Montreal où nous avons fait la Paix avec vous, mon pere Onontio. en presence des Outaouaks & de toutes les autres Nations vos Alliez, vous nous dites que vous plantiez un Arbre de Paix qui alloit jusqu'au Ciel; & lors que nous étions à le raconter aux Iroquois dans le pays, nous entendîmes un cri qui nous fit connoître que les gens d'enhaut venoient de prendre un Chef des Tsonnontouans qu'ils amenoient Esclave. Il semble qu'ils veuillent couper les racines de cet Arbre. Cependant comme vous nous avez dit que si quelqu'un nous frappoit il falloit nous adresser à vous pour en avoir raison. C'est pour vous apprendre cette nouvelle que les Vieillards nous ont détaché.

PAR UN DEUXIE'ME.

Il est fâcheux que dans le temps que nous aprenions la Paix à ceux qui étoient dans les Villages des Iroquois, on nous ait enlevé un Chef: c'est sans doute quelque étourdi qui a fait ce coup. Nous vous demandons, notre Pere Ononio, que vous nous le fassiez rendre & qu'il décende, si

faire doive Il s'a P

lards haut Mon ricou

conve étoier

La

nac n

monde
monde
n'y ay
furpris
que N
cens, o
qui no
journée
plus fu
guez vo
homme
pter un'

qui déce nous affe Maximes des Iroquois. 179
faire se peut, avec les Outaouaks qui doivent venir au mois d'Août à Montreal.
Il s'apelle Tanishioni.

PAR UNE CORDE DE PORCELAINE.

Nous demandons de la part des Vieillards que dans le temps que les gens d'enhaut seront prêts à décendre cet Eté à Montreal, on nous envoye Mr. de Maricour, ou quelque autre François, afin que nous décendions plus en sureté.

Il y eut, Monseigneur, une maniere de conversation sur quelques griefs qui leur étoient encore arrivez, Massias portant

toûjours leur parole, dit:

La langue de terre du Fort de Frontenac nous appartenant, c'est le lieu out nous faisons notre chasse depuis que le monde est monde, aucune autre Nation n'y ayant jamais chasse, nous avons été surpris d'y avoir trouvé rant d'Algonnins que Nepiciriniens au nombre de deux cens, qui se sont emparez de ces quartiers qui nous appartiennent, & à une demie journée plus haut. Nous fumes encore plus surpris d'apprendre par les Missifaguez vor Alliez, qu'il y avoit trois cens hommes d'une autre Nation, sans compter un trés grand nombre de Kristinaux qui décendent pour nous détruire. Nous nous assemblames tous, au raport que les

mps que i étoient nous ait quelque vous deque vous cende, si

part.

venus

avons

)nontso.

toutes

us nous

de Paix

ue nous

dans le

ui nous

aut ve-

s Tion-

lave. Il

s racines

ne vous

ous frap-

us pour

appren-

rds nous

Q 2

Missiaguez nous en firent, & après avoir jugé à propos d'en faire une plainte au Commandant du Fort Frontenac, & lui demander son sentiment fur ce que nous devions faire, il nous conseilla de faire un petit Fort pour nous mettre à couvert de l'insulte de ces gens sans esprit, qui ne font que ce que leur tête leur inspire de faire. Le même Commandant ordonna à un Interpréte qui est dans le Fort, d'aller avec quatre Sauvages, deux de la Nation des Iroquois, & deux de nos Alliez, chercher les Kristinaux & les autres Nations, pour leur demander le sujet qui les amenoit dans ces quartiers. Nous n'avons pas encore sçû le resultat de cette affaire ; mais si-tôt qu'on les aura pû joindre il décendra ici-bas un Officier du Fort Frontenac, pour informer Ononcio de ce qui se sera passé avec un Esclave Loup, que nous avions parmi nous, que nous vous ramenions.

Massias profita de cette conjoncture; il dit qu'il étoit prêt de recommencer ses courses ordinaires, pour le service de la Nation Françoise; mais qu'il prioit Onontie de considerer que sa femme étant Françoise elle n'étoit pas capable de vacquer aux affaires de son ménage, avec la même force que si elle étoit de sa Nation.

Qu n'y n'a cau il d un lui n'ea dans que Lié

cher

poni fuis | la pe pren ont f ger à la Pa ble, ce co ayen bre d étant qu'ils jalran leur e fin de & Maximes des Iroquois.

Qu'à son égard il ne pouvoit lui donner, n'y à ses enfans, aucun soulagement, n'ayant pas le temps d'alter à la chasse à cause de ses voyages. Je te domande, dit-il d'un grand sang froid, pour mon fils un Lièvre de dix à douze ans qui puisse lui traîner son bois de chaussage; mais ce n'est pas un de ces Lièvres qui courent dans les bois, c'est un Lièvre Sauvage que vous appellez un Asne. Ce prétendu Lièvre lui sut accordé, que l'on fit chercher dans le Gouvernement de Montreal.

Le Chevalier de Callieres leur fit réponse quatre jours aprés & leur dit : Te suis bien aise que vos Anciens ayent eu la pensée de vous envoyer ici pour m'apprendre le coup que les gens d'enhaut ont fait sur les Tsonnontouans, sans songer à se venger. Comme ils ont arrêté dans la Paix que nous avons terminée ensemble, vous ne devez pas vous allarmer de ce coup, n'y croire que les gens d'enhaut ayent envie de couper les racines de l'Arbre de Paix que nous avons planté, n'en étant pas encore avettis dans le temps qu'ils l'ont fait, parce que le Pere Anjalran n'étoit pas parti de Montreal, pour leur en apprendre la nouvelle, que vers la fin de Septembre; & je ne doute pas que! les Alliez n'executent mes intentions loss

0.3

és avoir ninte an , & lui ue nous de faire couvert , qui ne fpire de ordonna

e la NaAlliez,
res Nat qui les
n'avons
affaire;

rt, d'al-

oindre il ort Frone ce qui up, que ous vous

enceure; encer les ce de la sit Ononne étant de vacavec la Nation.



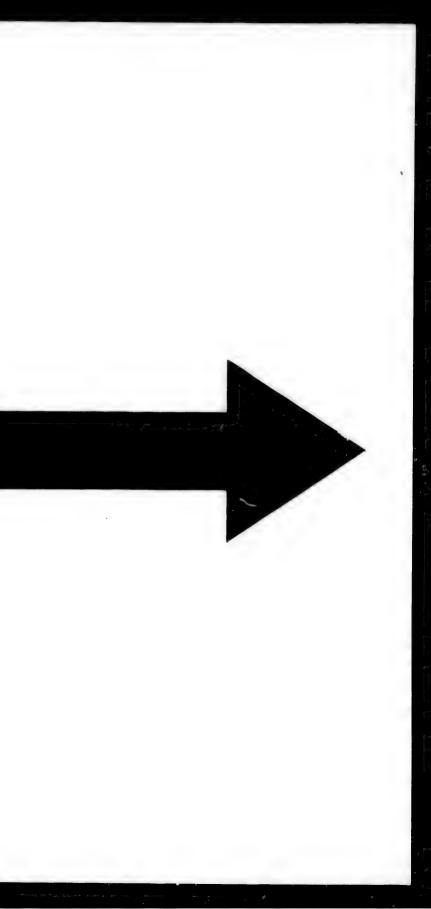

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



OF STATE OF

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREE WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 OTHER THE SECRETARY OF THE SECRETARY OF



182 Histoire des Maurs qu'ils sauront ce qui a été reglé, & ne décendent au mois d'Août avec vos prisonniers.

Je ne manquerai pas d'envoyer faire recherche parmi les Nations de Tanes-thioni, que vous me dites qui a été pris, & de vous le faire rendre s'il est en vie, même s'il se peut dés le mois d'Août, comme vous me le demandez, voulant applanir toutes les mauvaises affaires, & vous faire vivre dans une bonne Paix.

PAR UNE CORDE DE PORCELAINE.

Je vous en voyerai un Canot, comme vous témoignez le souhaiter, pour pouvoir décendre avec les Chefs de chacune de vos Nations, mais s'il arrivoit quelque accident au Canot que je ferai partir, que cela ne vous empêche point de venir dans le mois d'Août à Montreal avec le reste des prisonniers François que vous avez, & generalement tous ceux de mes Alliez, afin que je puisse vous faire rendre les votres, que les Alliez ameneront comme il a été arrêté.

Il donna ensuite un autre Collier qui étoit: J'ai apris par le Commandant du Fort Frontenac le Marquis de la Groy, que vous avez eû quelque apprehension de ce que diverses Nations sont en chasse aux environs de ce Fort.

Mo Monti Voyé 1 qui for re ce l'Eté d pas ap regard accom Paix cf prouve & j'env tenac p Montre que de puisse o €omma de mên ceux de vertir Montre

> puission On Teganii d'autres qu'il av prit de les Anci

encore

D'ail

: ne

pri-

faire

inef-

pris "

vic .

oût.

ulant

5, 86

aix.

INE.

mme

pou-

acune

elque

artir ,

venir

vec le

vous

e mes

e ren-

cront

er qui

nt du

roy ,

ension

chasse

Monsieur de Vaudreüil Gouverneur de Montreal, m'a fait savoir qu'il avoit envoyé un François avec ceux de vos gens qui font décendus avec vous, pour leur dire ce que nous avons conclu ensemble l'Eté dernier, en cas qu'ils ne l'ayent pas appris par le Pere Anjalran, de vous regarder comme leurs freres, & de vous accommoder pour la Chasse, puisque la Paix est faire & que la terre est unie. J'aprouve ce qu'il a fait en cette rencontre, & j'envoye au Commandant du Fort Frontenac pour leur confirmer ce que celui de Montreal leur a fait dire de ma part, afinque de leur côté ils ne fassent rien qui puisse causer aucun démêlé. Je vous recommande par ce Collier d'en user aussi de même, en attendant que vos Chefs, & ceux de toutes les Nations que j'ai fait avertir de se trouver au mois d'Août à Montreal, y décendent : où si il y avoit encore quelque chose à terminer nous puissions le régler.

On voulut, Monseigneur, ménager Teganissorens, en attendant que l'on sit d'autres mouvemens. On étoit persuadé qu'il avoit beaucoup d'ascendant sur l'esprit des guerriers de sa Nation, & que les Anciens avoient de la constance en lui.

D'ailleurs le penchant qui le portoit

184 Histoire des Maurs

naturellement aux interêts des Anglois. devoit nous faire apprehender quelque liaison étroite avec eux, contre l'établissement du détroit des lacs Herier & de sainte Claire, qui est à trois cens lieuës de Quebec, au quarante uniéme degré. On lui fit dire dans le temps qu'il étoit en Hiver à la chasse, que le Seigneur Genezal avoit envie de lui parler, Il y vint ; il écouta fort paisiblement tout ce qu'il lui dit sut ce sujet; mais quand il fut de retour à Onnontagué il parla contre cerétablissement. Il remit à sa Nation un Fufil à deux coups que Mr, de Callieres lui avoit donné. Comme je partage mon corps & mon cour avec vous, dit il aux guerriers, je vous laisse ce Soleil qu'il faut que vous partagiez en deux. Je veux dire que vous vous en serviez les uns aprés les autres quand vous irez à la chasse.

Hunnientagen vint peu de temps aprés du païs des Iroquois pour proposer quelque accommodement entre les Iroquois & les Outaouaks, il avoit été prisonnier trois ans à Michilimakinak, d'où il s'éz toit sauvé pour donner avis que cinq ou

six Iroquois avoient été tuez:

Comme il vouloit savoir les Auteurs de cette trahison, il prit un prétexte de vet nir à Montreal pour y ménager quelque

nontou envoye ajoûca i ma for par là ne rene

II p d'aller qui éto ne parle fence de il s'offre aller ch pas fair régler, animal o fesuite, Ivi dit p la verit que los étoit con On juge tement : affisteroi s'il restoi firmer la des Iroqu à propos

La fai

Maximes des Iroqueis. 181 secommodement. Etant arrivé à Tionnontouan il dit que les Outaouaks l'y envoyoient en fecret. Je prétends, leur ajoûta t'il, plonger dans l'eau, & trouver ma sortie à Michilimaninale. Il esperoit par là trouver un chemin écarté, où il

ne rencontreroit personne.

Il proposa au Chevalier de Callieres d'aller querir des Esclaves de ses Parens qui étoient parmi les Outaouans, qu'il ne parleroit à Michilimakinak qu'en presence des François, & que pour le retour il s'offroit de venir droit à Montreal, sans aller chez les Iroquois. Je ne prétends pas faire tort aux affaires qui doivent se régler, parce que je suis comme un petit animal qui va sous terre. Le Pere Garnier fesuite, qui étoit témoin de cet entretien, Îui dit plaisamment qu'il pouvoit être à la verité comme ce petit animal, mais que lorsqu'il rencontroit un rocher il étoit contrains de s'arrêter quelque temps. On jugea à propos de le faire rester adroirement à Montreal, sous prérexte qu'il affisteroit à l'Assemblée generale, & que s'il restoit encore quelque chose pour confirmer la Paix, on verroit avec les Anciens des Iroquois & des Outaouaks, s'il seroit à propos qu'il continua son dessein.

La saison étoit déja fort avancée, il

ols; lqus blife de ës de

On t en encvint , qu'il out de

e cet

n Fues lui
corps
guerl faut
x dire
aprés

aprés queloquois onnier il s'éz inq ou

uteurs de vei uelque étoit temps de finir toutes les négociations de la Paix, d'ailleurs les Iroquois s'attendoient que l'on envoyeroit quelqu'un des nôtres chez eux pour une plus grande sureté pendant leur voyage. Le Pere Bruyas, Maricour, Joncaire & la Chauvignerie, partirent le dix-neuvième Juin, mil sept cens un, avec vingt François, Massias, & le Fils de la grande Gueule. Nos Ambassadeurs étant arrivez à Gannentaa envoyerent à Onontagué Batilli faire part aux Iroquois de leur arrivée. Ceux-ci qui avoient déja apris par deux Sauvages que cet Officier venoit, lui députerent des Considerables à quelques pas de là ; il sut conduit dans la cabane du Conseil où plus de cent personnes s'étoient assemblées.

Teganissorens, accompagné de cinquante à soixante jeunes gens d'Onnontagué, & de quantité de femmes envoyées par les Anciens pour porter le bagage des François, eut assez de politique pour donner dans cette conjoncture des preuves de l'estime qu'il avoit pour la Nation François, car il vint trois lieuës au devant de nos Ambassadeurs qu'il salua, selon la coûtume, de trois branches de porcelaine, au nom de quatre Nations Iroquoises. Par l'une il essuya leurs larmes, la deuxième débouchoit leur gorge, & la troisième

veau G fuccesses voulut ce que les cine neur d' tre Dép toutes temps cohemin putez e vaux au

Onnont de mou que leur lieres lu où il été prononç memoire fournir,

apris fo

Ononto
vous dire
d'enhaut
que vou
Tieugon
par Tega
tres Che

& Maximes des Iroquois, essayoit la natte teinte de sang. Le nouveau General de la Nouvelle Angleterre, successeur du Chevalier de Bellomont. voulut à son avenement affermir l'Alliance que les prédecesseurs avoient faite avec les cinq Nations Iroquoises. Le Gouverneur d'Orange envoya pour cet effet quatre Députez à Onnontagué, pour inviter toutes les Nations à s'y rendre dans le temps que nos Ambassadeurs étoient en chemin. Abraham le Chef des quatre Déi qui putez eût l'honnêteté d'envoyer des ches que vaux au Pere Bruyas aussi tôt qu'il eut Conapris son arrivée.

Quand nos Ambassadeurs entrerent à Onnontagué on les falua d'une décharge de mousqueterie. Le Pere Bruyas ne fit que leur exposer ce que Monsieur de Callieres lui avoit écrit de Montreal au Saut. où il étoit. Voici, Monseigneur, ce qu'il prononça en plein Conseil, autant que la memoire de ceux qui y étoient l'a pa

fournir.

Onontie votre Pere nous envoye ici pour vous dire le temps de l'arrivée des Nations d'enhaut à Montreal, suivant la demande que vous lui en avez faite par Massias & Tieugoneutaguete, le deuxième Mars; & par Teganissorens, Haratsion, & les augres Chefs qui sont venus le voir au Prin-

tions ttenn dos e fuuyas, erie. lept Mias, a enpart

conlus de quan-

tagué,

es par e des r donves de Franant de a coune, au es. Par

uxiéme-

piliéme:

temps. C'est auffi pour vous dire d'affembler tous les prisonniers, sur tout la petite Algonkine qui est à Goyogouin, & de préparer les Chefs de vos cinq Nations pour vous en venir avec nous afin d'y faire l'échange de leurs prisonniers & des votres en la presence, comme il a été arzêté par la Paix que vous avez conclue avec lui l'année derniere, parce qu'il a déja eu nouvelle que ses Alliez ne manqueront pas d'arriver pour ce temps-là. Ne manquez pas aussi de votre côté de satisfaire à tout ce qui a été réglé là dessus, afin que votre Pere puisse aplanir touses les difficultez qui restent à régler, dans le desir qu'il a d'affermer cette Paix. Hatez-vous de prendre toutes les mesures necessaires pour satisfaire à votre parole, & que nous puissions pareir incessamment, en envoyant des Députez avec les Sieurs de Maricour, de la Valiere & Joncaire, chez les autres Nations. Nous avons recu de grandes nouvelles de France qui nous assurent que le grand Onontio est devenu maître des Royaumes d'Espagne par la mort de leur Roi, qui a déclare son herizier Monseigneur le Duc d'Anjou, petit Fils du grand Onontie. Comme cet avenement pourroit faire renaître la guerre enare lui & le Roi d'Angleterre, en cas que celui-ci

Aclai-Yous v le pas gager Yous v que la fes All arrive. sens, natte, min lib venir a que les trouble Tout beaucou où ce P

coit la g fent auc d'être n fassent Le C

de tabac ceux qu Les I jours ap

jours ap Teganiss té du ge en l'exh

To

& Maximes des Troqueis. Aclai-ci voulut vous empêcher de venir vous voyez la confequence qu'il y à de ne le pas écouter, non plus que de vous engager à reprendre son parti, parce que vous vous attireriez une guerre plus forte que la précedente avec Onomio & tous les Alliez: ainfi contentez-vous, fi cela arrive, de lui laisser démêler leurs diffesens, demeurant paifiblement for votre natte, parce que vous conserverez le chemin libre pour aller à Orange, & pour venir à Montreal y chercher vos necessitez, avec la liberté de la chasse, sans que les Szuvages Alliez d'Onontio vous y troublent.

Nem-

petite

& de

ations 'y fai-

k des

té ar-

ncluë

u'il a

man-

ps-là.

té de

ir tou-

r, dans

. H4-

elures

parole,

ment,

Sieurs

caire.

s reçû

nous

evenu

bar la

h heri-

petis

vene-

re en-

as que

elui-ci

Fout fut écouté, Monseigneur, avec beaucoup d'attention, sur tout à l'endroit où ce Pere dit que si l'Anglois recommençait la guerre avec les François ils ne prissent aucun parti, mais se contentassent d'être nos spectateurs, & qu'ils nous laissassent vuider entre nous nos differens.

Le Conseil finit par vingt-cinq brasses de tabac, que Maricour sit distribuer à tous ceux qui se trouverent au Conseil.

Les Iroquois ne répondirent que trois jours après, les Anglois s'y trouverent : Teganissorens donna un Collier au Député du general de la Nouvelle Angleterre, en l'exhortant à ne pas gâter les affaires.

Tome IV.

Hifteire des Mours mais d'affermir la Paix qu'ilsvenoient de

conclure avec leur Pere Ononcio.

Cet Orateur leur fit de grands reproches fur coutes les brouilleries qu'ils avoient suscitées pendant la guerre; & se gournant du côté des François il donna un Collier an Pere Bruyas, par lequel il donnois la liberté de tous les François qui étoient à Onnontagué de s'en retourner, que la porte leur étant ouverte il n'arrê-

toit personne.

le ne trouve rien de plus judicieux que ce que fit le grand Chef. Il ajoûta que l'on avoit choisi cinq Députez pour décendre avec les François à Montreal, & que douze autres iroient à Orange. Pour moi, continua t'il, je reste à Onnontagué, afin que mon Pere Onontio & Corlard mon Frere, soient persuadez que je prends également leurs interets, je tiens mon Pere d'une main, & mon frere Corlard de l'aure, qui oseroit m'attaquer, je les estime tous deux également, & ne veux jamais m'en separer.

La Chauvignerie qui avoit donné avis d'abord à Onnontagué de l'arrivée du Pere Bruyas, partit pour sa négociation; il trouva la Nation des Onneyouts dans de rés mauvais sentimens, & ne pût retirer nos Esclaves François, Villedené arriva

für ces en eut ordre re Anjalrai se rendroi tous les pr qui furent en arrivant

Les And toutes parr tous les D devant, & fembler no tes les pein fit aux And differens à des prisonn Onnontage Bruyas à C le vint trou deur extrac re reflexion tout à fait étant adop la juridicti uniquemen vie. Cette que nos Al langage a l qui étoient accepter c fur ces entrefaites à Onnontagué, où il eut ordre de faire savoir le retour du Pere Anjairan du pars des Outaouaks, qui se rendroient vers le quinze Juillet avec tous les prisonniers Iroquois & François, qui furent reçûs avec une joye universelle en arrivant à Montreal où nous restames.

Les Anciens détacherent des Exprés de toutes parts pour précipiter la marche de tous les Députez, le Pere Bruyas prit le devant, & laissa le soin à Maricour de rasfembler nos François, mais il perdit toutes ses peines, & quelques menaces qu'il fit aux Anciens qui paroittoient assez indifferens à donner les mains à la liberte des prisonniers, il fut contraint de quitter Onnontagué. A peine cut-il joint le Pere Bruyas à Gannentaa, que Teganissorens le vint trouver avec un Collier d'une grandeur extraordinaire, pour l'engager de faire reflexion qu'eux Anciens n'étoient pas tout à fait les maîtres des Esclaves, qui étant adoptez en des familles sont hors de la juridiction des Anciens, & dépendent uniquement de ceux qui leur ont donné la vie. Cette raison n'étoit pas valable puisque nos Alliez auroient pû tenir le même langage à l'égard des prisonniers Iroquois qui étoient parmi eux, on ne voulut point accepter ce Collier. Ce retardoment ne

R 2

ne de

prols a-& le na un don-

rner, arrê-

k que e l'on endre doumoi, , afin mon, s égal'au-

é avis a Pere n ; il ans de etirer

arriva

flime

amais

laisse pas d'être avantageux, car Teganiforens & quelques Anciens amenerent le lendemain deux Françoises de quinze ans, Actrois jeunes gens. Il pria en même temps Maricour de faire en sorte que Monsieur l'Abbé de Bellemont ne s'opposat pas à la liberté d'une jeune Onnontaguaise qui étoit dans sa Mission.

Joncaire out plus de succez qu'il ne se l'étoit proposé, il amena des Députez Goyogouins & Tsonnontouans, avec plusieurs
prisonniers François. Un contre-temps sâcheux prolongea leur Voyage, car les Sauvages étans le long d'un gros arbre suspendu par les racines, il y en eût deux où
trois qui voulurent s'assoir dessous, maisla pesanteur sit somber l'arbre qui cassa
trois côtes à un Tsonnontouan qui étoit
un peu plus avancé. Je suis avec respect.

MONSEIGNEUR,

Votre très humble, &c.

. .X

Fontes welle neras concl

M

Cen'e

gagente nerale velle P parfaite P Europe ves de dans l'Afens obl qui a fa toute l'Anarque Ministre

importa fié. Vous

le plus

ganiforent le se ans, e temps on lieur et pas à nile qui

il ne le tez Golulieurs emps fâles Saubre lufdeux oùis, maisqui callæ qui étoit respect.

able, &c.



## XII LETTRE

Tontes les Nations Alliées de la Nonvelle France tiennent des Confeils goneraux à Montreal, où la Paix of goncluë,

## Monsteur,

Cen'est ny la chair ny le sang qui m'ent gagent de vous entretenir de la Paix generale des Iroquois, faite avec la Nouvelle France & ses Alliez. Connoisfant parfaitement les interêts des Princes de l'Europe, vous avez donné tant de preuves de votre genie & de votre habileté dans l'Ambassade de Venise, que je me fens obligé de vous parler de cette Paix qui a fait la felicité & la tranquilité de route l'Amerique Septentionale. Un Monarque est heureux quand il trouve un Ministre digne de remplir un poste aussi important que celui qui vous avoit conhé. Vous avez en affaire avec une Nation la plus fine de la plus politique de l'univers. C'est l'Ambassade la plus délicate qui se puisse voir. Tout est si facré & si misterieux dans le Senat de cette Republique, que l'Esprit le plus prosond & le plus penetrant peut à peine déterrer la moindre de ses intrigues. Pour vous, Monsieur, qui avez sucé avec le lait l'esprit d'Ambassadeur, il ne faut pas être surpris que vous en ayez rempli les sontions avec tant de succés & tant d'éclat.

Je veux donc vous donner aujourd hui le plaisir de connoître toutes les intrigues des differens peuples de ce vaste païs, qui s'étend depuis l'embouchure du fleuve de saint Laurent jusqu'à la Baye d'Hodson, à l'extrémité de l'Amerique Septen-

trionale:

La curiosité me porta d'aller jusqu'au Saut saint Louis, pour y être present à l'Assemblée des Iroquois qui nous sont Alliez, & y voir arriver les Ambassadeurs des autres Nations Sauvages qu'on attendoit de jour en jour pour la Paix generale. Ils arriverent enfin le vingt-unième Juillet, & d'aussi loin qu'ils apperçûrent le Fort ils le saluerent de plusieurs coups de susil. Les notres se mirent en haye au bord de l'eau & leur rendirent leur salut.

De l'Isle qui y commandoit sit tirer le canon lors qu'ils mirent pied à terre. des Godautres nuës potrerent où ils pendant nionk, pliment termes.

Mes heureux pez de trains: E voient-i chers or rir, fi v de confra avez tou fions per

Je me avez sçû tres qui e nez mair chez One conduit, votre pai les gens fait les

Monfett

Les Ambassadeurs des Onnontaguez, des Goyogouins & des Onneyouts, avec d'autres de ces Nations qui étoient venuës pour traiter de leurs Pelleteries, entrerent dans la cabane de Tetacouiceré, où ils fumerent d'un grand sang froid pendant un bon quart d'heure. Ontonnione, qui veut dire l'Aigle, les complimenta au nom de nos Iroquois en ces termes.

Mes freres, leur dit il, nous sommes heureux de vous voir ici aprés être échapez de tous les perils qui sont sur les chemins: En esset, combien d'accidens pouvoient-ils vous arriver? Combien de rochers ou de rapides où vous pouviez perir, si vous n'aviez eû autant d'adresse de constance à les surmonter, que vous en avez toûjours fait paroître dans les occasions perilleuses?

Je me réjouis donc de ce que vous les avez sçû éviter tous. Ce sont vos ancêtres qui ont frayé le chemin que vous tenez maintenant pour venir parler de Paix ehez Onontio \*. Le Dieu de Paix vous y a conduit, voici le seu que l'on fait dans votre pais au bout des campagnes, quand les gens d'affaires y vont, c'est-là où l'on fait les premiers complimens. Celui-cì

cate
k fi
cpu
k le
r la
us

etre fon-

hni atripaïs, euve lod-

ten-

u'au nt à font eurs

teneraéme irent oups re au

alut.

er le

<sup>&</sup>amp; Monfieur le Chevalier de Callieres,

n'est qu'un petit seu de ronces sechées pour prendre haleine, auparavant que d'arriver où est proprement la natte. Ainsi je commence ici à vous essuyer les larmes, (en leur jettant trois branches de porcelaine) à vous déboucher la gorge, & à vous donner un breuvage, afin que vous soyez disposez à parler de la Paix-

avec mon Pere Onontio.

Au reste quand vous passez droit sans venir ici, cela nous rend l'osprit mal fait, & nous ôte la consolation à chacun de nous saluër, l'un son Pere, l'autre son frere, son oncle & son cousin. Ce n'est donc pas ici le seu de Conseil, mais c'est comme un entrepôt tel que vous faites au bout de vos campagnes quand on va chez vous, & nous nous slâtons que vous nous visiterez d'orénavant.

Les Iroquois firent trois cris, au nomdes trois Nations, pour les remercier.
Eeur Orateur se leva quelque temps, &
presenta des branches de porcelaine, par
lesquelles il les remercia de la part qu'ilsprenoient à leur arrivée, exagerant beaucoup tous les dangers qu'ils avoient coutu, même que les Tsonnontouans n'étoient
pas venus avec eux, à cause du malheur
qui étoit arrivé à un des Chefs que l'onavoit reporté chez eux fort blessé; il leur

dit que ils ne troient priant d neral d les réga le lende çûs au b

L'on

Fort qu' on avoit les ruës, rendre par les Cobane d'Alroquois ils ne leu veau. Ils un prese chemises l'on préphane, no du Calun

Douze

Festin

dit que le veritable seu étant à Montrealils ne devoient pas s'étonner s'ils n'entroient dans aucun détail d'affaires, lespriant de se trouver tous au Conseil general de la Paix. L'on sit chaudiere, on les régala de "Sagamité, ils se rendirentle lendemain à Montreal où ils surent reçûs au bruit des boëtes & du canon.

Les Nations Sauvages nos Alliez s'affemblerent au Saut au nombre de sept à huit cens, dans le moment que ceux ci-

en partoient.

ćes.

que

ins

21-

de

ge 💸

que aix

ans

it',

de

fon:

'cft

eft.

ites

ous.

om ier.

80

pat 'ils'

au-

ent

eur

on

IND

L'on ne voyoit de toutes parts dans le Fort qu'empressement pour les recevoir, on avoit brûlé les herbes qui étoient dans les ruës, & on les avoit balayées pour les rendre plus propres. Tous les Députez & les Considerables entrerent dans la cabane d'Arioteka, Chef du Calumet. Les Iroquois furent un peu surpris de ce que ils ne leurs en presenterent point un nouveau. Ils s'attendoient à y répondre par un present de sus les chaudieres, de chemises & de couvertures. Pendant que l'on préparoit le Festin dans une autre cabane, nos Alliez prirent le divertissement du Calumet.

Douze Sauvages se mirent en rond aut

Festin composé de Chiens que l'on avoit fait

Histoire des Maurs 798 milieu de cette cabane, qui avoit plus de foivante pieds de long, chaeun tenantiune petite calbasse pleine de pois. Outachia Outaouak de nation reçût le Calumet de la main d'Arioteka, & fe tint debout derriere ceux ei qui le chanterent. Le Calumet étoit une pipe de pierre rouge, dont la tige étoit de bois, tout convert de plumages de tête de canard, avec des plumes d'aigle qui pendoient au milieu, ils chanterent donc remuans leurs gourdes en cadence, pendant qu'Outachia de son côte agitoit avec adresse le Calumet au son de leur voix.

On avoit attaché une brasse de tabac à une perche. Il y eut un Chef qui se leva un quart d'heure après que l'on fut en train, & prenant une hache il en frappa un poteau. Les Musiciens se turent aussi-tôt.

J'ai, dit-il, tué quatre Iroquois il y acinq ans à un tel endroit, & arrachant un bout de ce tabac, je prens ceci comme une medecine pour me refaire l'esprit : les Musiciens lui applaudirent par des cris & par un mouvement precipité de leurs gourdes, & l'on entendit le bruit de deux à trois cens Sauvages d'un bout à l'autre de la cabane, à peu prés comme celui d'un mousquer qui se perd dans une

Fotêt sabac qui cité en fis p perche chaudie que l'a cût été leur ap comme extrêmi tant d'u la terre corps, fée, co telle ad

doient, cri de H mac; & tes les stendre le reste de huit grad l'Inde b Ouragan

Guerre.

Penda

Les T me jour bane de us de ntiune tachia pet de t der-Calu-, dont e plu-lumes chan-en ca-n côté fon de

abac à fe leva fut en frappa turent

il y a nant un comme esprit : ar des prité de bruit à comme ns une

& Maximes des Iroquois. - 199 Forêr où dans des Rochers. Tant que le gabac dura on ne manqua pas d'Acteurs qui citerent leurs beaux exploits. Je leur en sis present, que l'on attacha à la même perche. On apporta trois heures après six chaudieres pleines de chiens, & d'un Ours que l'on expedia en un moment, & il cût été difficile de voir des gens de meilleur apperit. On dansa ensuite, un Chef commença le branle, il marcha seul d'un extrêmité à l'autre de la cabane, en chantant d'un air animé à menacer le Ciel & la terre, donnant un mouvement à son corps, & disant ce qui lui venoit en pensée, comme j'ai tué celui-ci, j'ai fait telle action, j'aime la Paix ou j'aime la Guerre.

Pendant que les Sauvages y répondoient, à mesure qu'il avançoit, par un eri de Hô, qui partoit du creux de l'estomac; & quand il se remit à sa place toutes les voix se réunirent & se firent entendre successivement. La danse dura le reste de l'aprés dînée. Ensin l'on porta huit grandes chaudieres pleines de bled d'Inde bouilli, & chacun en remplit son Ouragan, qui est une écuelle de bois.

Les Tsonnontouans arriverent le même jour. Ils furent conduits dans la cabane de Susane; cette Iroquoise quitta Histoire des Maurs

Onneyout pour venir voir le Comte de Frontenac, sur le recit qu'on lui sit de

fes belles qualitez.

Je m'embarquai le lendemain pour Montreal avec nos Alliez, qui étoient au nombre de deux cens canots. Lors que nous fumes à une portée de fusil de la Ville, ils se serverent tous les uns contre les autres sur une même ligne.

La plûpart n'ayant point de poudre tirerent peu de coups de fusils; mais ils sirent de grands cris, en faisant aller leurs avirons en l'air. On les salua des boëtes & du canon de la Ville, chaque canot donna de l'aviron pêle-mêle, & ils de-

barquerent tous.

Ils cabanerent le long des palissades. On est le soin de leur faire aporter quantité de branches d'arbres pour les mettre à l'abri du Soleil : les portes furent fermées, la traite de la Pelleterie n'ayant été ouverte qu'aprés qu'ils eurent fait leurs presens au Gouverneur General.

Les Tsonnontouans que j'avois laissé au Saut arriverent l'aprés dinée. Texancot leur grand Chef, âgé de quatre vingt ans, se tint debout dans son canot en abordant & faisant des cris de morts en criant Hai! Hai! pleura en mêmetemps ceux qui avoient été tuez pendant

quai au de chez acon nere lui té faite les C s'affe affire re. L limak Natio

Not de ta de peri fi long mille a patu fi que not femble nos frei esprit e couru que al. I feaux quent,

fait un 1

vaincant

te de

pour ent au rs que de la contre

dre tiils fiir leurs
boëtes
e canot
ils de-

des. On quantité lettre à ermées, ouver-presens

is laissé
Tekane-vingt
not en
orts en
mêmependant
la

& Maximes des Iroqueis.

201

la guerre. On tira les boëtes & le canon quand ils débarquerent. Joncaire allant au devant de lui le conduisit par la main chez le Chevalier de Callieres, où il fut acompagné de tous les Chefs qui lui donnerent la main, & Monsieur de Callieres dui ténsoigna la joye qu'il avoit de sa parfaite santé. Il envoya prier l'aprés-dinée les Chefs des Alliez de venir le voir, ils s'assemblerent dans sa court, les uns s'y assirent sur des sieges, & les autres à terre. Le Rat, Chef des Hurons de Michilimakinak, porta la parole au nom des Nations Alliées.

Notre Pere, dit-il, tu nous vois auprés de ta natte, ce n'est pas sans beaucoup de perils que nous avons essuyez dans un h long voyage. Les chutes, les rapides, & mille autres obstacles, ne nous ont point paru si difficiles à surmonter par l'envie que nous avions de te voir & de nous afsembler ici, nous avons trouvé bien de nos freres morts le long du fleuve; notre esprit en a été mal fait, le bruit avois couru que la maladie étoit grande à Montreal. Tous ces cadavres rongez des oiseaux que nous trouvions à chaque moment, en étoient une preuve assez convaincante. Cependant nous nous somme: fait un Pont de tous ces corps, sur leques nous avons marché avec assez de fermeto; Nous ne laissons pas tous tant que nous fommes d'être malades d'un rhume qui nous accable, & tu dois juger par là de soutes les fatigues que nous avons eûes,

Je leur sis dire qu'on les avoit abusez en leur disant que la maladie étoit ici, qu'ils pouvoient avoir déja vû dans la

Ville ce qui en étoit.

On commença le vingt-cinq à tenir les Conseils. Les Députez de nos Alliez eurent la liberté de parler sur tout ce qu'ils souhaiterent. Chaque Nation étant bienaise de faire valoir l'empressement avec lequel elle étoit décendue. Ce sont des Sauvages qui parlent, il ne faut pas s'attendre à des entretiens pleins de délicatesse.

Ils parlent suivant les mouvemens de leur cœur, & selon leurs interêts. Vous avouerez cependant dans la suite qu'ils ne manquent pas de bon sens, & vous serez peut-être surpris de remarquer tant d'es-

prit dans quelques uns.

Outoutaga Chef Outaouax du Sable; connu sous le nom de Talon, & communement par celui de Jean le Blanc, (ce nom lui sut donné; parco-que sa mere étoit fort blanche) qualité assez rare à un Sauvage qui est tout basanné par les graisses des Castors, (je ne le nommerai

dans la porta l du Sab

Onon
te voir
nous as
nous vo
que l'or
grande
dessus te

Voic

nn de P Nous to que rier gasins d demand favons ses mare qu'elles passée.

Je te
taouakse
cuser si s
considera
autrefois
truit & n
de Castor
vons plus
& à d'au

Les De

dans la suite que par ce dernier nom )
porta la parole au nom des Outaouaxs
du Sable & des Sauteurs.

etó.

OUE

qui

de

ûës,

ilez

ci ,

s la

les

eu-

u'ils

ien-

avec

des

s'at-

teffe.

is de

Vous

ls ne

ferez

d'ef-

ble;

nmu-

( ce

mere

are à

r los

merai

Onontio, dit il, nous sommes venus te voir pour satisfaire à la parole que tu nous as fait porter de venir te trouver, nous venons savoir ce que tu veux, quoi que l'on nous eut dit que la maladie étoit grande à Montreal, nous avons passé par dessus toutes ces difficultez.

Voici quatre paquets de Castors, & un de Peaux passées que nous te donnons. Nous te prions de nous ouvrir la traite; que rien ne nous soit caché dans les magasins des Marchands. Il est inutile de te demander bon marché, parce que nous favons bien qu'un chacun est maître de ses marchandises, du moins exhorte-les qu'elles soient au même prix que l'année passée.

Je te parle au nom des Nations Outaouakles, & te prie en même temps d'exculer si nous te faisons un present si peu considerable, nos Anciens en faisoient autrefois de plus beaux, nous avons détruit & mangé toute la terre. Il y à peu de Castors presentement, & nous ne pouvons plus chasser qu'aux Ours, aux Chats,

& à d'autres menues Pelleteries.

Les Députez des autres Nations aprou-

verent unanimement ce que Jean le Blanc venoit de dire.

Eloaouessen Chef des Nansoaxouatons zértera la même chose par des termes qui venoient au même sens. Mais Hassaky Chef des Culs-coupez prit la parole d'une voix extrêmement forte & haute: je suis malade, ce qui m'empêche de parler, si je le pouvois je crierois d'une voix si élevée que je te ferois entrer ma parole dans la tête, pour t'engager à nous faire donner à bon marché, étans venus pour t'écouter. Les gens de Michilimaxinak n'ont jamais été desoberssans à tes Prédecesseurs.

Chingouessi Chef des Outaouaks Ciuagos, representa que le Castor commencoit à être rare, & pria que l'on reçût leuts-

petites Pelleteries.

Hassay demanda au surplus par grace que l'on ne donna point à boire à leur jeunesse, étant persuadé que c'étoit leur ruïne. Fais en sorte, dit-il, que nous puissions arriver à bon Port dans notre païs, asin que nos semmes & nos enfans soient contens. Que diroient-ils, s'ils nous voyoient malades; que feroit le détroit des deux lacs sans nous, puis qu'il n'y a que de Michilimaxinak d'où il puisse ti-rer du secours?

Le Chevalier de Callieres répondit que

il avoit monté to fentez, desfeins Suader q Ladie con retourne partis. ( d'affaires vissent d donnero citeroit guerre a de la che presenter donner o de vendr plus raifo monde. I Seaux de jûner ho

Les H
vec leurs
Le Rat
re, je vien
tre voix;
tes l'Auto
absolume
sous les l

autres N

& Maximes des Iroqueis.

le

ms

ηui

ky

ine

uis

le-

ans

on-

t'ć-

ont

urs.

Ci-

cna

cuts-

race'

leur'

leur

nous-

otre'

nous

troit

y a

e ti-

que

il avoit de la joye de ce qu'ils avoient surmonté tous les obstacles qui s'étoient presentez, sans se laisser détourner de leurs desseins par ceux qui vouloient leur persuader qu'il regnoit à Montreal une maladie contagieuse, qu'il esperoit qu'ils s'en retourneroient aussi sains qu'ils étoient partis. Qu'en attendant que l'on parlat d'affaires il permettoit la traite, qu'ils vissent dans tous les magasins ceux qui donneroient à meilleur marché, qu'il exciteroit les Marchands à le faire, que la guerre avoit été la cause jusqu'à present de la cherté des marchandises, qu'il representeroit au Roi pour le supplier de donner ordre aux Marchands de France de vendre à ceux ci d'orénavant à un prix plus raisonnable, afin de contenter tout le monde. Il leur fit ensuite apporter deux seaux de vin & du pain, ils allerent déjuner hors du Confeil, & firent place aux autres Nations.

Les Hurons & les Miamis entrerent a

vec leurs presens de Castors.

Le Rat parlant en leur nom dit, mon Pere, je viens vous dire que je sais obeir à vortre voix; souvenez-vous que vous nous dites l'Automne derniere que vous vouliez absolument que nous vous amenassions sous les Iroquois Esclaves qui sont parmi

5 3

Histoire des Maurs nous. Nous vous avons obei & obeissons puisque nous les amenons. Voyons en même temps si les Iroquois vous obeissent, & combien ils ont ramené de nos neveux qui ont été pris depuis le commencement de la guerre il y a treize ans. S'ils l'ont fair c'est une marque de leur sincerité, s'ils ne l'ont pas fait ce sont des fourbes. Je sais. cependant qu'ils n'en ont amené aucun. Je t'avois bien dit l'année passée qu'il valoit mieux qu'ils nous amenassent les premiers nos Prisonnieres, tu vois presentement ce qui en est, & comme ils nous ont trompé. Ce Chef raisonnoit trés iuste, & l'on vit dans le moment l'embarras où il nous alloit plonger.

Le Chevalier de Callieres se contenta de les remercier d'avoir amené les prisonniers Iroquois, les assurant qu'il ne rendroit point leurs Chefs Iroquois qu'ils ne

lui eussent rendu les leurs.

Les Puans, les Outagamis, les Maskoutechs, les Malhomins ou Folles avoines, les Amikois & les Pouteouatemis, a'y rendirent avec leurs presens, & Ounanguicé leur Chef parla au nom de tous. Il dit qu'ils étoient venus à la voix de leur Pere, qu'ils n'a voient point écouté cequ'on leur avoit dit de la maladie, parce que son corps ne faisant qu'un avec celui de leur I qu'il vo d'avoir p à bon qu'ils av

Haoui mis, dit déjûnere

Les N

Chich d'un me bloit bea dit qu'ils Pere, pa voyé de fait pren qu'ils éto thus les voient fa les Esclav quois : qu avoient d des partic etoit rest mais que jours le n quoit pas chole, pu Prisonnier ectio Nati de l'Amerique Septent ionale. 107 de leur Pere, ils étoient disposez à faire ce qu'il voudroit, qu'il le prioit seulement d'avoir pitié d'eux, & qu'il leur sit donner à bon marché-les marchandises, parce qu'ils avoient peu de Castors.

Haouilamen, autre Chef Pouteouatemis, dit presque la même chose, & ils

déjûnerent.

ons

me-

, &

qui

de

fait

חפי

Sais.

un.

n'il

-910

ils

trés

m-

nta

on-

en-

al-

0i-

is,

US.

CUF

cer

rce

Les Miamis parurent aprés.

Chichikatalo leur Chef, personnage d'un merite singulier, dont l'air ressembloit beaucoup à ces Empereurs Romains, dit qu'ils avoient écouté la voix de leur Pere, par le François qu'il leur avoit envoyé de sa part', que cette voix leur avoit fait prendre la résolution de décendre, qu'ils étoient bien aises de se trouver avec tous les enfans de leur Pere, qu'ils n'avoient fait aucune difficulté d'amener les Esclaves qu'ils avoient pris sur les Iroquois : que pour marquer le desir qu'ils avoient de lui plaire, ils en avoient acheté des particuliers de leur Nation, qu'il en étoit resté qu'ils n'avoient pû amener ; mais que son Pere Onontio en seroit toûjours le maître; qu'au reste il ne remarquoit pas que l'Iroquois eut fait la même chose, puis qu'il ne voyoit point de leurs Prisonniers, que c'étoit l'ordinaire de sette Nation-là d'en agir de même. On

leur dit que l'on parleroit de cette affaire

ei dans un autre Conseil.

Chichikatalo continua. Puisque notre Pere veut que la terre soit unie, & que tous ses enfans deviennent amis, voici un Calumet de Paix que je te presente, afin que tu y fasse fumer tous tes enfans; & l'Iroquois que nous unissons à notre Corps, & que nous faisons austi notre Frere: pour nous nous y fumerons volontiers les premiers, n'ayant d'autre volonté que la tienne. Je te prie d'avoir soin de tes enfans, & quoique quelques Chefs ayent relâthé à cause de la maladie, regardez-les neanmoins comme faisant toute la Nation. Fais en sorte que toute la Nation Miamis puisse se rassembler dans un seul endroit, proche la riviere sainv Joseph; reçois donc le Calumet. Au re-Re nous ne nous soucions guere des Iroquois, car si nous faisons la Paix avec eux, c'est pour consentir à ta volonté.

Le Chevalier de Callieres lui dit qu'il le gardoit pour faire fumer tous ses en-

fans, & il les fit déjûner.

Les Sakis & les Pouteouatemis demanderent audience le lendemain.

Ounanguicé parla au nom des premiers, jettant deux paquets de Castors, & un de peaux passées, au milieu de la sale. Je viens

iti en c que tu d'un Fra tte Nat Sceioins bon Per vant toi de plusi chemins étoient nous no vions fu proporti mon ,un voir rép n'a point & même faire rete donc ave la parole

Le Cl qu'il parc conjonctu arrivoit u pêcher de

Ounang termes:

Nous v Père d'oub

& Maximes des Iroquois. iti en crainte, par l'aprehension que j'ai que tu n'ayes du ressentiment de la mort d'un François, qu'un jeune étourdi de notte Nation a tué dans un choc contre les Sceioins: Cependant comme tu es un' bon Pere j'ai hasardé de me presenter devant toi. Notre esprit s'est égaré à l'aspect de plusieurs personnes mortes dans les chemins que les oiseaux rongeoient, qui étoient venus de Montreal, & comme nous nous sentions coupables, nous avions sujet d'apprehender un châtiment proportionné à notre crime. Ouabiskamon un de nos Chefs, fut si effrayé de les voir répandus à droit & à gauche, qu'il n'a point voulu courir risque de décendre, & même fait tous les efforts pour nousfaire retourner sur nos pas. Nous venons donc avec toute la soumission possible sur la parole que tu nous as fait porter que tu leur pardonnerois.

Le Chevalier de Callieres répondit qu'il pardonnoit aux Sakis à cause de la conjoncture presente, mais que si cela arrivoit une autrefois il ne pourroit s'em-

pêcher de les en punir.

Ounanguicé reprit la parole en ces

termes :

G.

61

ue

ici

e,

ns y

tro

tre

on-

onoin

icfs.

re-

ou-

e læ

dans

ainv

re-

Iro-

aveo é.

qu'ib

en-

de-

iers,

m de

iens

Nous voyons bien que tu es un bon Père d'oublier le passé. Il sit mettre un petit esclave parmi les Castors & continual.
Voici une petite chair que nous t'offrons,
nous l'avons pris dans un païs \* où les
Peuples vont à cheval. Nous essuions la
natte teinte du sang de ce François en te
le consacrant.

Fais ce que ru voudras. Nous renonçons & desavoitons presentement Ouabilkatmon pour un des Chefs de notre Nation. Il nous à menti quand il nous a fait accioire que ru nous donnerois des medecines pour nous empoisonner. Ne le regarde donc plus comme Chef, & ne le reçois point d'orénavant sur ta natte, s'il est assez hardi de vouloir y venir fumer.

On leur témoigna la reconnoissance qu'on avoit du present qu'ils faisoient de cette petite chair qui paroissoit bien affligée, ayant le visage dans sa robe de Castor, s'imaginant qu'on alloit le faire mourir, en represailles du François. Mais quand il entendit qu'on le leur remettoit entre les mains, il commença à lever la tête.

On jugea bien qu'on leur feroit plaisir de leur laisser la liberté de le rendre à quelqu'un, & d'ailleurs c'étoit une ame que l'on mettoit en état de pouvoir se

& Les Espagnois du Mêxique

Fauver pourro maîtres

Pour auroit p

Quet de & parla

Cette
n'a aucu
avons a
à une fi
menions
pourroit

On ex de cette née qui

Les A. Chef Ou

Ils ne commerce difes, le quelques que paro tion qu'il avec les quartier, leur vend

Le Ch

Maximes des Iroquois. Lit Lauver un jour, on leur dit que quelqu'un pourroit l'acheter, & qu'ils étoient les maîtres de le vendre.

Pour Ouabiskamon, on promit que l'on auroit plus de consideration pour lui.

Ounanguicé fit retirer l'Esclave du paquet de Castors, le sit remettre à sa place,

& parla encore en ces termes.

nua.

ons,

ù les

ns la

n te

cons

ilka-

tion.

t ac-

nede-

e re-

ne le

umer.

flance

ent de

n affli-

de Ca-

faire

. Mais

nettoit

lever

plaisir

ndre à

ne ame

voir fe

Cette petite chair que nous te donnons n'a aucun raport avec la guerre que nous avons avec les Irequois. Ouabiskamon à une fille de leur Nation que nous t'amenions, mais il l'a ramenée avec lui, il pourroit bien l'épouser.

On exhorta Ounanguice de se charger de cette Iroquoise & de la ramener l'an-

née qui vient; & ils déjûnerent.

Les Amikois entrerent ensuite, un

Chef Outaouak parla pour eux.

Ils ne proposerent que la liberté du commerce & le bon marché des marchandises, leurs Chefs devant arriver dans quelques jours qui pourroient porter quelque parole. Ils firent valoir la consideration qu'ils avoient euë de ne pas traiter avec les François qui étoient dans leur quartier, n'y d'aller chez les Anglois qui leur vendoient à meilleur marché.

Le Chevalier de Callieres leur dit de faire comme les autres qui alloient visiter Histoire des Mans

les magasins, ils firent leurs presens, &

ils déjûnerent.

Les Outaouaks demanderent dans ce moment une Audience particuliere, sur quelques petites affaires qui leur étoient survenues. On en sit entrer une trentaine.

Jean le Blanc parla ainfi.

Nous ne voyons pas que tout ce que tu nous as promis hier sur ce sujet se soit executé. Il n'y à en tout qu'une chose qui ait réüssi, c'est que personne n'a voulu nous donner à boire de l'eau-de vie; mais quand tu nous parle qu'on nous donnera les marchandises à bon marché tous les Marchands nous disent: Est ce que le Chevalier de Callieres est maître de notre bien? ils ont raison, mais accommode cette affaire, car cela nous embarasse bien.

Ounanguicé demanda audience l'aprésdîné au nom de sa Nation. Il jetta un paquet de Castors & dit: Mon Pere je suis venu seulement pour écouter ta parole; je suis cause que toutes les Nations du lac

Huron sont décendues.

Le François que tu nous as envoyé le sçait. J'ai conné tout ce que j'avois de marchandise pour faire décendre les Islinois Maskoutechs. Je suis presentement bien embarassé, car le Chef des Islinois que je t'amenois est mort aux Calumets,

de te de de mon je te pri techs l'a de ten ils veule cotte aff de ce qui toutes le torifer ta de tous le yé. Jen' jeunes gement pou

quoi ce se Le Che dit qu'il fe lui sit don

Les Hut trerent. Q ces termes

Mon Per notre pensé tu garderois nous t'avoi ayent rendu Rat & des l sons qu'un

On fit v

Tome

& Maximes des Irequeis.

CE

fur

ient inc.

que

Soit

e qui

vie;

don-

tous

jue le

e nomode

bien. aprés-

in pa-

e fuis

role 5

du lac

byé le

pis de

s Isli-

ment

linois

mets,

de mon obeissance. Perrot est mon corps, je te prie de me l'accorder. Les Maskoutechs l'ont pillé lorsqu'il porta la parole de ten Prédecesseur, ils ont de l'esprit, ils veulent le satisfaire. Je me charge de cette affaire-là, je le ferai dédommager de ce qu'ils lui ont pris. Il m'aidera chez toutes les Nations quand je voudrai autoriser ta parole. C'est le plus consideré de tous les François qui nous ait été envoyé. Je n'ai rien aporté avec moi, n'y mes jeunes gens. Nous sommes venus seulement pour l'écouter. Si nous avions dequoi ce seroit pour lui.

Le Chevalier de Callieres leur répondit qu'il feroit réponse à leur demande, & lui sit donner à boire & à manger.

Les Hurons du quartier des Miamis entrerent. Quarante-sols leur Chef parla en ces termes.

Mon Pere, dit-il, nous venons te dire notre pensée sur ce que tu nous as dit que tu garderois les prisonniers Iroquois que nous t'avons amené, jusqu'à ce qu'ils ayent rendu les notres. C'est la pensée du Rat & des Miamis avec qui nous ne faisons qu'un Corps.

On fit venir les Miamis pour savoir s'ils étoient du même avis. Chichicatalo

Tome IV.

dit, quoique souvent les hommes étoient de sentimens contraires, nous n'avons cependant qu'une même volonté avec les

pendant qu'une même volonté avec les Hurons qui ne font qu'un Corps avec nous, & nous te disons de renvoyer incessamment les prisonniers Iroquois. S'ils ne nous rendent pas les notres, c'est un reproche que nous leur faisons.

Le Chevalier de Callieres leur dit qu'il demanderoit aux Alliez ce qu'ils en pen-

seroient.

Les Outagamis prirent seance. Noro; où le Porc épic, leur Chef, presenta un paquet de Castors. Je suis venu, dit il, pour obeir à ta voix. Le Sauteur m'a tué; ma Teunesse voulant s'en venger à été arrêtée lorsque tu nous as invité de venir t'écouter. Je te demande que tu m'octroye une grace. Perrot est notre Pere, il à découvert notre terre, il nous à donné de l'esprit, & nous à ensuite abandonnez. Nous sommes presentement sans esprit. Nous re le demandons afin qu'il nous en donné. Donne-nous une Robe-noire \*, & un Forgeron. On nous à fait entendre que tu nous accorderois ce que nous te demanderions. Nous avons étouffé dans cette esperance notre ressentiment; car tous mes gens m'ont chargé de te deman-

. Un Jelujce,

der Per accomu & nous Je ne o t'aprehe guerre o

On a

des Saut On lui f gnoient gué se tue par. qu'il éto de gran cessé tot temps, teurs de pris que tomne de droit, q luë souls feurs vie pendant étoit part de les cai fur l'Ou

Le Po vrai que Sauteur. Sioux, d der Perrot, & un Forgeron qui puille accommoder nos haches & nos armes, & nous aiderons la Robe-noire à se bâtir. Je ne crains point le Sauteur, mais je t'aprehende: quand ma Jeunesse à été en guerre chez lui, elle à toûjours triomphé.

ent

ce-

les

VCC

in-

S'ils

t un

qu'il

pen-

oro;

ta un

it-il,

tuć ;

é ar-

venir

dro-

, il à

donné

nnez.

esprit.

ous en

ire \*,

tendre

ous te

é dans

; car

deman-

On envoya querir Ouabangue Chef des Sauteurs, qui vint avec d'autres Chefs. On lui fit dire que les Outagamis se plaignoient beaucoup de sa Nation. Ouabangué se défendit que l'Outagamis eut été rue par les gens de son quartier ; il dit qu'il étoit vrai qu'ils avoient eû autrefois de grands démêlez; mais qu'ils avoient cessé tout Acte d'hostilité depuis longtemps, qu'il falloit que ce fussent les Sauteurs de Chagouamikon: qu'il avoit appris que les Outagamis avoient tué l'Automne derniere un Sauteur du même endroit, que toute la Jeunesse s'étant vouluë soulever pour en tirer vengeance, feurs vieillards les avoient arrêtez; cependant qu'un étourdi de ce même lieu étoit parti à la dérobée avec quelques-uns de ses camarades qui avoient fait ce coup fur l'Outagami.

Le Porc-épic répondit qu'il n'étoit pas vrai que ses gens eussent fait coup sur le Sauteur. Que pour lui il avoit été chez le Sioux, dont il en avoit tué quarante,

T 2

316 Histoire des Mours

qu'il n'y avoit personne de leurs voisins qui eussent fait d'autre coup; & qu'il falloit que ce fussent les Sauteurs mêmes qui eussent tué par mégard un des leurs, dont ils auroient caché la mort.

Ouabangué reprenant la parole dit que l'Outagami avoit raison, puisque la fléehe dont avoit été tué le Sauteur, n'étoit pas de la façon de celle des Outagamis. Ils ne laisserent pas de boire & de manger ensemble, comme s'ils eussent été lesmeilleurs amis.

Après que l'on eux eu cet éclaircissement, sans autre décision les Députez des Iroquois entrerent d'un grand sang: froid.

Tekaneot se réveillant un peu en luimême parla ensuite. Son discours ne roula que sur l'impossibilité où ils avoient été de pouvoir amener aucun Esclave de nos-Alliez, parce qu'ils n'étoient pas maîtres de leur Jeunesse. Ajoûtant qu'ayant été pris la plûpart tout petits, ils avoient trés peu d'idée de leur Patrie; que c'étoit là un grand obstacle pour se resource à s'en retourner.

Ces raisons étoient, Monseigneur, trésmauvaises, puisque les Miamis avoient forcé leurs Prisonniers de les suivre; mais comme on leur témoigna la surprise au né l re nos blen ne s Fran cet Trou tation du C lui fe même il fem rout moye

partice fort of grand crû. A qu'ils de fati voient loient roient

Poient

droient

fonnier

emba

Ils

& Maximes des Iroquois.

pouvoient être les Alliez qui avoient amené les leurs, ils parlerent long-temps enere eux tout bas, ils dirent à la fin que nos Ambassadours leur avoient parlé foiblement sur l'article des Alliez, & qu'ils ne s'étoient attachez qu'à reclamer nos François: on trouva à propos de mettre cet oubli sur Maricour, Capitaine des Troupes, qui étoit le Chef de cette dépuration, & Joncaire se chargea de la pare du Chevalier de Callieres de s'attribuer à lui seul cette faute. Il le fit, & leur dit en même temps qu'étant leur Fils adoptif il sembloit qu'il alloit porter le fardeau de tout ceci, les priant de lui donner les moyens de se tirer d'une conjon dure aussi embaraisante que celle-là:

Ils se consulterent long temps dans le particulier. On remarqua qu'ils étoient fort embarassez, l'affaire étant de plus grande consequence qu'ils ne l'avoient et û. Après avoir pris langue, ils dirent qu'ils étoient prêts à donner toute sorte de satisfaction. Que si nos Alliez qui avoient de leurs gens parmi eux, y vouloient venir avec des François, qui seroient témoins de toutes choses, ils verroient de quelle maniere ils s'y prendreient; qu'ils encourageroient les Prifonniers de s'en aller, & qu'ils les con-

T 3

oilins il falis qui dont

t que la flél'étoit amisanger té les-

rcisseéputez d sang:

en luine rouent été
de nospaîtros
ent été
nt trés
toit là
à s'en

voient; mais ise out duiroient eux-mêmes tous en leur pass ; pour preuve de la sincerité avec laquelle ils agissoient, offrant aussi des ôtages.

On n'écouta point ces raisons, parce qu'ils auroient dû les forcer de partir

comme avoient fait nos Alliez.

Marque que nous ne sommes pas les maîtres de ces Esclaves reprit Tekaneot, ne voyez-vous point que depuis quatre ans nous n'avons fait aucun coup sur les Alliez, malgré ceux qu'ils ont fait sur nous. Nous avons baissé la tête, & nous nous sommes contentez d'essuyer nos larmes, sur la perte de nos morts. Si nous n'avions pas eû dessein de vivre d'orénavant en bonne intelligence, aurions-nous été si tranquiles à

On se trouva fort déconcerté de voir tous les incidens qui pouvoient arriver de ces réponses, à cause de nos Alliez qui avoient lieu de se plaindre extrêmement de nous, par toutes les promesses qu'on leur avoit faite de retirer leurs Esclaves, conjointement avec les notres. Il fallut cependant trouver quelque jour pour faire connoître aux Iroquois leur faute.

On leur dit, qu'ils avoient signé au Traité de Paix qu'ils rendroient aussi nos-Alliez; bien plus que Villedené Lieutes nant des Troupes, qui étoit parti au mois-

de Jai favoir de M Iroque d'enga respon liez qu

Les
verneu
toûjour
qui les
On den
d'où vi
Françoi
nous ne

Ils réverts de prit res profond verent. du pain au nom remercie

Les arrivere dix Can demain

Le C Onagan qui appa de Juillet pour Onontagué, leur avoit fait savoir que le Pere Anjalran étoit atrivé de Michilimaxinak avec deux Esclaves Iroquois qu'il avoit amené d'avance, afin d'engager par là les cinq Nations de correspondre aux mêmes sentimens des Alliez qui décendoient avec le reste.

18 7

elle

arce.

artit

s les

ot .

STIAL

r les

fur

nous

lar-

nous.

réna-

ions-

voir

ver de

qui 🚁

ement

da,ou

aves,

fallut

ur fai-

né au

Mi nos

Lieute

u mois

Les Iroquois remirent toujours au Gouverneur ce qu'il jugeroit à propos, mais toujours fort chagrins de ce contre temps qui les exposoit à de facheuses suites. On demanda aux Députez des Onneyouts d'où vient qu'ils n'avoient amené aucun François, qu'il ne falloit pas s'étonner si

nous ne voyons pas de nos Alliez ?

Ils répondirent qu'ils étoient tous couverts de honte, & qu'ils en avoient l'elprit renversé. Ce Conseil finit par un profond silence que les Iroquois observerent. On ne laissa pas dé leur apporter du pain & du vin, & ils sirent quatre cris au nom des quatre Nations pour les en remercier.

Les Nepicitiniens & les Algonkins, arriverent le même jour au nombre de dix Canots, ils eurent Audience le lendemain sur les huit heures du matin.

Le Chevalier de Callieres demanda à Onaganiouitax Député des premiers, à qui appartenoit un jeune Esclave de leur

Nation, que les Iroquois avoient amené, & que les Nepiciriniens & les Algo x ins reclamerent l'année passée dans le même quartier où ils chassoient avec les Iroquois.

Celui-ci répondit qu'il appartenoit à

Ouaboutchik leur grand Chef.

On leur dit aussi qu'il y avoit une fille qui mourut cette même année, qui se disoit sa Sœur, & s'ils ne pouvoient point savoir à qu'elle des deux Nations les I-roquois adresserent un Collier lors qu'ils vinrent les chercher. Pour cet effet on leur sit la secture de ce Collier pour éviter la consusion. Comme nous ne sommes point venus l'année passée au Conseil general, dirent ils, nous ne pouvons savoir à qui des deux Nations il s'adressoit ; mais à l'égard de ce jeune Esclave il appartient à Ouaboutchik.

On envoya querir Ounanguicé, Chef des Algonkins, pour donner une idée jutte de ce Collier, & ne l'ayant pû trouver on remit à un autre jour la décision

de cette affaire.

Anaganiouitak fit ensuite un present de Castors qu'il jetta au milieu du Confeil; il representa que sa Nation étant la plus voisine des François, Onontio devoit être persuadé qu'elle avoit toûjours pris ses interêts avec beaucoup plus d'ardeur que

les autre de la N qu'il lu qu'il se malade venoit ( la mêm remps q point le qui étoic obligez se trouv poudre . les Outa tendre d for . ce cilité po pour eux

On let leurs Creagissoir te conseillo guis de sau presenter du bled les imite

ils l'avoi

ené, k ins nême juois. oit à

e fille
point
es Iqu'ils
et on
r évifomonseil
ns saadressclave

Chef lée jutrouécision

refent
Contant la
devoit
pris ses

& Maximes des Iroqueit. les autres ; aussi qu'il étoit venu de la part de sa Nation à la sollicitation du François qu'il lui avoit envoyé pout apprendre ce qu'il souhaitoit ; qu'Ouaboutchix étant malade avec la femme & ses enfans, il venoit de la part pour entretenir todjours la même alliance ; qu'il le prioit en même remps que leurs Creanciers n'exigeassent point le parfait payement de leurs dettes qui étoient considerables, que s'ils étoiens obligez de leur satisfaire autrement, ils se trouvoient hors d'état d'acheter de la poudre & du plomb pour subsister. Que les Outaouaks avoient un avantage de s'étendre de toutes parts pour tuër du Caftor, ce qui leur donnoit une grande facilité pour en avoir beaucoup; mais que pour eux s'étant bornez dans leur terre ils l'avoient toute détruite.

On leur répondit qu'il falloit contenter leurs Creanciers de gré à gré, que s'ils en agissoient mal avec eux, ils n'avoient qu'à faire leurs plaintes, & que l'on pacifieroit toutes choses; qu'au reste on leur conseilloit de suivre l'exemple des Abenaguis de saint François, qui s'étant adonnez beaucoup à la chasse, défrichoient presentement des terres où ils semoient du bled d'Inde, & qu'ils tâchassent de les imiter, puis qu'ils se trouveroient

Peut-être exposez dans la suite à perir par la disette des bêtes quis'y détruisoient insensiblement. On leur apporta du pain & du vin.

Tous les Hurons de Michilimakinak & de la riviere de saint Joseph se joignirent le premier d'Août; Quarante-sols

porta la parole pour ceux-ci.

Il dit qu'aussi tôt qu'il avoit vû arriver chez lui un François de la part d'Onontio, il eut forr à cœur les marques d'estime que son Pere avoit toujours conservez pour sa Nation, qu'il s'étoit fait une joye particuliere d'aller écouter sa parole, & qu'il ne manqueroit pas de se trouver à Montreal à la décision de la Paix.

Il exagera fort les secours qu'il avoit donné aux Miamis qui n'avoient point de Canots, leur en ayant fait saire, même qu'il les avoit engagez d'amener trois Esclaves Iroquois, & qu'ils étoient tous partis ensemble jusqu'à Michilimakinak, que s'il faisoit un recit de toutes ces circonstances, Onontio devoit bien connoître en même temps le zele qu'il avoit eû de lui plaire.

Le Rat se trouva mal dans ce Conseil, on eut de la peine de le voir avec une siévre trés violente. Comme il étoit le premier mobile de sa Nation & de tous les

Outaou le plus qu'il pa fiege pli fauteuil poler & donna d da à bo vouloit ( fols eut reprit ur affez lan Il fit un à peu d prenoit si chagri qui n'av Sa Natio de son prendre rante fol Michilin toutes le paffé lor au Confi que les l loient s' represen fe delifte

bord de

Outaouaks, & la partie que nous avions perit le plus à ménager; on étoit bien aise poient qu'il parlât. Il s'étoit mis d'abord sur un

qu'il parlat. Il s'étoit mis d'abord sur un siege pliant, on lui sit apporter un grand fauteuil de commodité asin qu'il pût se reposer & parler plus à son aise, on lui donna du vin pour le fortisser : il deman-

da à boire de l'herbe, on reconnut qu'il vouloit ducapilaire. Aprés que Quarante-

sols eût fini, le Rat que l'on crût assoupi reprit un peu ses sens, & parla d'un ton assez languissant l'espace de deux heures.

Il fit un long narré qui aboutifsoit d'abord

à peu d'éclaireissement, & l'on ne comprenoit pas où il en vouloit venir. Il étoit

si chagrin de s'être vû la dupe des Iroquois

qui n'avoient amené aucun Prisonnier de sa Nation, que l'on s'apperçût aisément

de son inquietude. Sa politique lui sit

prendre un nouveau biais. Il dit que Quarante sols étant arrivé avec les Miamis à

Michilimakinak, il lui communiqua & à

toutes les Nations des lacs, ce qui s'étoit

passé lors qu'il se trouva l'année derniere au Conseil general. Comme je vis, dit il,

que les Islinois, & plusieurs autres vou-

loient s'en retourner chez eux, je leur representai qu'il étoit à propos de ne pas

se desister de l'envie qu'ils avoient en d'a-

bord de venir écouter ta parole.

pain inak

inak oigni-- fols

rriver
ontio,
estime
ervez
e joye
le, &
aver à

avoit oint de même ois Eft tous kinak ces circonnoîvoit eû

onfeil, une fiéle pretous les

Ounanguicé nous fit comprendre que nous nous avancions trop de ramener tous les prisonniers Iroquois. Les Nations n'entrerent que trop dans ces sontimens. Te lui sis present d'une chaudiere & d'un Just pour l'engager à me suivre à Montreal , l'assurant qu'il auroit plus lieu d'é. tre content qu'il ne se le persuadoit. Il se détermina donc de venir, mais les Islinois, les Missisaguez & les Goxapatagans; relacherent. Voilà ce que j'ai fait pour mon Pere. Te dirai je encore que je fus touché de ce que quelques uns de nos jeunes guerriers voulurent former un parti pour aller donner sur les premiers Iroquois qu'ils rencontreroient. Je desavouai leur procedé; mais il ne faut pas que ce qu'ils ont effectivement fait sur eux gâte les affaires. Ce sont de jeunes étourdis ; au reste je donnai quelque temps aprés mon resour du Conseil general un Collier à des Iroquois que je rencontrai, & je leur dis positivement que si le premier de tes Alliez où eux-mêmes venoient à rompre la Paix, tu les mangerois toi-même: Que peux je faire davantage pour tes interêts. La Robe-noire, (c'est le Pere Anjalran que tu nous as envoyé) peut te confirmer ce que je dis. Je ne l'ai que trop fait connoître à ceux qui s'étoient assemblez à Mi-

leur de tassen confir tique particular si les cir

Nou ras à côté que che ordre, que che

chez e

Ce G
dience,
toit. Ces
miration
dont il pa
des tons
de l'eston
tume de
nous emp
quence a
d'avojier
homme d

Ounang bien des N cilement d

Tons

Maximes des Iroquois. 229

Michilimakinak pour décendre ici. Je leur dis que je ne voulois pas qu'ils ajoûtassent foi à mes paroles, & qu'il le leur confirmeroit par une preuve plus authentique: Nous n'avons pas laissé en notre particulier de t'amener onze Iroquois, dont six veulent revenir avec nous, & les cinq autres souhaitent de retourner

chez eux.

que

ions

ens. d'un

ont-

d'€-

Il fe

nois.

; te-

mon

uché

unce

pour

quois

i leur

qu'ils

es af-

au.re-

on.re-

à des

ur dis

es Al-

pre :la

Que

erêts.

jalran

onfir-

pp fait

mblez

Mi-

Nous suivrons en cela ce que tu jugeras à propos. Considere un peu de ton côté que nous n'avons pas voulu encore traiter de nos Pelleteries. Mets y donc ordre, & regle toi-même le prix de cha-

que chose.

Ce Grand Chef tint lui seul toute l'Audience, malgré l'état languissant où il étoit. Ces Nations l'écoutoient avec admiration, & à chaque affaire différente dont il parloit, elles l'applaudissoient par des tons de voix qui partoient du creux de l'estomac, dont les Sauvages ont coûtume de se servir. Nous ne pûmes pas nous empêcher d'être touchez de l'éloquence avec laquelle il s'énonçoit, & d'avoiier en même-temps que c'étoit un homme de merite,

Ounanguicé avoit effrayé à la verité bien des Nations, qui donnerent trop facilement dans son sens. D'ailleurs il pré-

Tom: IV.

contré li juste. On remercia Quarante-sols des bons sentiment qu'il venoit de témoigner à la Nation Françoise. On lui dit que les secours qu'il avoit donné aux Miamis, étoient une preuve de l'attachement qu'il avoit à nos interêts. On passa sous silence ce qui regardoit Ounanguicé qui n'étoit pas dans le Conseil. Il est veritablement ami des François. Il nous à donné dans ces dernières guerres des preuves éclatantes de sa fidelité. On ne voulut point lui faire des reproches publics, qui auroient pû aigrir les esprits. Il étoit même à propos d'étouffer le ressentiment qu'on auroit pû avoir contre lui,

On dit au Rat & aux autres, que leurs interêts étoient les notres. Que l'on n'envisageoit la Paix que comme un lien qui

devoit que la tiez les re-ci é lement proche pas am voit ré çois po qu'ils d qui le pais; o conduifi qui vier Nation il en fal aion en faire il mais qu laissassen

On le deux lace afin qu'il rent pois fement, Peuples o teries au cher de naquelle r

rent que

toud at aravoit tous int le itbe, croire . J'at être à leur

ren-

bons
er à la
les senis, ént qu'il
silence
n'étoit
lement
né dans
es éclaa point
qui aumême
t qu'on

ue leurs on n'enlien qui

& Maximes des Troquois. devoit nous attacher plus étroitement que la guerre divisoit quelquefois les amitiez les plus fortes ; mais que cette affaire-ci étant commune, on la prenoit également. Que l'on avoit fait de grands reproches aux Iroquois de ce qu'ils n'avoient pas amené leurs Prisonniers, que l'on avoit résolu d'envoyer chez eux des François pour les retirer, & qu'il seroit bon qu'ils donnassent quelqu'un pour voir ce qui se passeroit, & les ramener dans leur païs; où s'ils aimoient mieux qu'on les conduisit ici, pour les renvoyer l'année qui vient. Que sr les troquois où quelque Nation de nos Alliez venoient faire coup il en falloit avoir raison par une satisfa-Aion entiere. Que si on ne vouloit pas la faire il falloit se lier contre l'agresseur; mais quand on leur dit qu'il falloit qu'ils laissassent leurs prisonniers, ils répondirent que ceci demandoit quelque reflexion.

On leur parla de l'établissement des deux lacs, qui avoit été fait en leur faveur asin qu'ils y pussent commercer. Ils ne sirent point trop d'attention à cet établissement, parce que je remarquai que ces Peuples ont dessein d'envoyer leurs Pelleteries au Mississi; ils ne pûrent s'empêter de nous reprocher l'indisserence avec laquelle nous agissions avec eux, de ne

les avoir pas logez, comme nous avions fait les Iroquois. On leur dit à la fin que Maricour étant leur fils adoptif, il ne falloit pas s'étonner s'ils étoient tous chez lui.

Le Rat se trouva trop foible pour pouvoir s'en retourner à sa Cabane. On le porta dans un fauteuil à l'Hôpital; sa maladie augmenta toûjours, & il mourut à deux heures aprés minuit. Je ne saurois vous exprimer, Monsieur, l'accablement où étoit sa Nation de la perte d'un homme si rempli de bonnes qualitez. Il étoit difficile d'avoir plus de penetration d'esprit qu'il en avoit, & s'il fut né Francois il étoit d'un caractere à gouverner les affaires les plus épineules d'un état floris sant. Il étoit l'ame & le mobile de la Nazion Outaouakse, qui est la plus puissante de nos Alliez. Ses paroles étoient autant d'oracle, & quand les Iroquois savoient qu'il se mettoit en mouvement pour faire coup fur eux, ils évitoient d'en venir aux prises avec lui. Il avoit les fentimens d'une belle ame, & n'étoit Sauvage que de nom. Il n'étoit pas moins considerable pour sa pieté, il prêchoit souvent dans l'Eglise des Jesuites de Michilimakinak, où les Sauvages n'étoient pas moins touchez des veritez du Christianisme qu'il leur enseignoit.

ne po que n le de c de Cl mens lerent des ex ta de

On luid'un p vrit d' d'une capot, liers à à droit gauche Messe dans c

Les
couvri
caire d
rent av
bre de
nontou
soit pe
Lors q

vions

n que

ne fal-

ez lui.

pou-

On le

a ma-

arut à

autois

cable-

e d'un

tez. Il

tration

Fran-

ner les

Horif

la Na-

iffante

autant

evoient

ar faire

nir aux

ens d'u-

que de

derable

nt dans

kinak .

ins tou-

ne qu'il

Sa perte nous étoit trop sensible pour ne point verser des larmes à un homme que nous regardions comme le plus fidelle de nos amis. Messieurs de Callieres & de Champigni allerent faire les complimens de condoleance à sa Nation. Ils allerent couvrir sa mort, pour me servir des expressions des Sauvages, on l'emporta de l'Hôpital à sa cabane enseveli, à la reserve de la tête.

On l'étendit sur des peaux de Castors. On lui mit sur la tête un Chapeau orné d'un plumet rouge tout neuf. On le couvrit d'une grande couverture d'écarlate, d'une chemise blanche par dessus, d'un capot, de mitasses, \* d'une paire de souliers à ses pieds, une chaudiere de cuivre à droit de sa tête, un fusil, & une épée à gauche. Personne ne répondit, & ces Messieurs s'en retournement & le laisserent dans cet étar.

Les Iroquois vinrent deux heures aprés couvrir la même mort. Ils prierent Jon-caire de marcher à leur tête; ce qu'ils fit rent avec beaucoup de gravité, au nombre de soixante. Tahartakout Chef Tson-nontouan marchant tout le dernier pleu-soit pendant le chemin la mort du Rati-Lors qu'ils furent auprés du corps, ils-

W Bis & la Sauvage.

firent un cercle, & s'assirent tous à terre: Ce Chef resta seul debout, pleurant cette mort pendant un quart-d'heure, it s'assir après & Aouenano se levant, parlaen ces termes, au nom des quatre Nations, par trois branches de porcelaine.

Puisque nous ne sommes pas maîtres de la vie, & que celui qui est au Ciel l'est seul, il faut le prier de vous consoler ; car il n'y a point de remede dans votre malheur. J'essuye vos larmes par ces trois branches. Vous autres Hurons qui avez perdu aujourd'hui ce que vous estimiez le plus, je les essuye donc. Je débouche voz tre gorge, asin que vous puissiez répondre à vôtre Pere & à nous autres qui sommes vos Freres, quand nous vous saluërons, & par cette troisième nous vous donnons une medecine douce qui puisse sendre votre corps sain.

Aouenano tirant aprés un Collier, con-

tinua de même.

Le Soleil est aujourd'hui éclipsé, c'est la mort de notre frere le Rat qui en est la cause.

Nous vous prions, vous Chefs de guerre, & vous Chefs de Paix, de ne vous point trouver dans les tenebres, au contraire nous vous prions d'avoir le même esprit, les d'ames sentimens qu'il avois

de ne f qu'une égalen étoit le horton même

Et p
nous ce
funt;
Freres
l'a bien
foler. l
où les e
tions d

Jean
des Ou
nagos,
des Pua
tagamis
Joseph
nis & c

ran leur pour les qu'ils ve propre de qu'ils où ils a nouvelle aife d'er

de ne faire d'orenavant qu'un même corps, qu'une même chaudiere, & d'accomplit également la volonté de notre Pere. Tel étoit le sentiment du Rat. Nous vous exhortons donc par ce Collier d'en faire de même par le premier grain de porcelaine.

ere:

cet-

, ik

aria

Na-

ne.

itres

lleft

der t

PIJOV

trois

aves

icz le-

e voa

épon-

i fom-

falue-

VOUS-

puille

, con-

, c'est

en est

efs de

de ne

cs, au

le mê-

avoir

Et par le deuxième grain de porcelaine nous couvrons le corps de nôtre Frere défunt; nous le pleurons également, mes Freres, mais puisque le Maître de la vie l'a bien voulu, il faut tâcher de s'en confoler. Nous allames ensuire au Conseil . où les Outouaks & les Députez des Narions du lac Huron s'assemblerent.

Jean le Blanc porta la parole au nomdes Outaouaks du Sable, Outaouaks-Cynagos, des Culs coupez ou Kiskawons ,. des Puans, des Pouteouatemis, des Ouragamis, des Hurons, de la riviere saints Joseph, des Folles avoines ou Malhominis & des Maskoutechs.

Il rappella tout ce que le Pere Anjalran leur avoit dit de la part d'Onontio , pour les engager à venir le trouver, & qu'ils venoient écouter sa voix. C'est le propre des Sauvages de repeter souvent ce qu'ils ont dit dans les mêmes conseils, où ils ajoûtent quelques circonstances nouvelles. Mais comme on étoit bien aise d'entendre les Députez de chaque Nation, on les pria de le faire les uns aq prés les autres.

Jean le Blanc reprit la parole:

Je parle au nom des Outaouaks du Sable.

Mon Pere, peux-tu douter de nôtre sidelité. La Nation Outaouakse, qui s'est
toûjours liée avec les François dans toutes les guerres qu'ils ont eûcs avec l'ennemi commun, n'a-t'elle pas lieu que tu
nous-regarde comme tes veritables amis;
je suis venu pour faire les bonnes affaires
de la Paix? Voilà quatre prisonniers Iroquois que je t'amene, je ne les rends point
à leur Nation, car je la hais & la méprise.
C'est à toi à qui j'en fais present; fais-en
ce que tu voudras.

Hassaki, Chef des Culs-coupez, dit. Pour moi quand j'ai vû que le Pere Anjalran revenoit te trouver, je lui ai donné deux Iroquois. En voici deux Masses, dont je te fais present. Mais sache que je suis embarassé; je suis malade, peut être que nous pourrions mourir en chemin, que dirons nos semmes & nos enfans a ayez donc soin de nous, je prie le Mastre de tout, que nous ayons à nous rendre à bon port, & faites faire des prieres.

La maladie devint universelle dans leur samp; ils étoient dignes de compassion, part n Dieu, possib y emp cablez nuds, leur tr

par le

nagos, car j'ai pendar noître faire p

Chic d'enten

Nous qui ave fins. No ainsi no elaves dans no faute sije te nous, gens que font les

Ouna nom des ns sig

cs du

ere fini s'est
s touc l'enque tu
amis;
affaires
ers Irols point
néprise.

fais-en

ere Anai donMasses,
e que je
eut être
themin,
enfans ?
le Masous renprieres.
dans leur

passion.

par le rhume qui les accabloit. La plûpart ne vouloient point aller à l'Hôtel-Dieu, où ils auroient eû tous les secours possibles, s'imaginans qu'on vouloit les y empoisonner. Comment n'être pas aceablez de rhume, puis qu'ils étoient tous nuds, n'ayant qu'une peau de Castor qui leur traînoit à terre?

Chingouessi Chef des Outaouaks-Cynagos, dit. Je ne t'amene point d'Iroquois ear j'ai mangé tous ceux que j'ai pris; cependant j'ai été bien aise de faire connoître que j'ai cherché les occasions de te faire plaisir, j'en ai amené un que j'ai

acheté bien cher.

Chichikatalo, que l'on étoit bien-aise

d'entendre, parut.

Nous fommes ici comme des passagers qui avons prosité des Canots de nos voisins. Nous n'y sommes pas accoûtumez; ainsi nous ne t'avons amené que huit Eselaves, nous en avons encore d'autres dans nôtre pais; mais ce n'est pas notre faute si nous ne te les avons pas amené, je te prie d'avoir quelque égard pour nous, & de nous regarder comme des gens qui ne t'aimons pas moins que le font les autres Nations.

Ounanguicé finit cette Audience au nom des Pouteouatemis, des Outagamis,

des Maskoutechs, & des Puans.

Nous t'aurions amené plusieurs Prisonaniers, mais nous les avons tous mangez ; il en font autant de nous qu'ils mettent à la chaudiere, quand ils nous prennent; cependant en voici deux, nous te les mettons entre les mains, fais-en ce que tu voudras.

On les remercia en general des marques de leur attachement, on leur dit qu'il falloit presenter au Conseil general tous leurs Esclaves, & qu'il étoit à propos qu'ils nommassent les Villages & les Cabanes, où pouvoient être ceux qui étoient restez, afin que les Iroquois & tous les Alliez pûssent joüir d'une profonde Paix.

On fit le lendemain les funerailles du Rat. On voulut faire connoître aux Hurons & à toutes les Nations, que l'on étoit touché de la perte d'un Chef qui s'étoit rendu si recommandable: on rendit donc à sa memoire toutes les preuves d'estime qu'ils pouvoient souhaiter.

De Saint-Ours, premier Capitaine des Troupes, marcha à la tête de soixante hommes, seize guerriers Hurons en robes de Castors, le visage maraché de noiz pour marque de leur deuil, suivirent quatre à quatre avec leurs fusils sous le brass, portere fur leq met, u re acco Nation fuivoie pigni, neur de Officie le Serv de gue Quand

Cy

troiliér

foffe c

Un rent fa ré part fent re la tête monta compl leur (

laine,

fais re Huror rifondingez;
nettent
nnent;
te les
ce que

s marour dir general à pros & les qui éuois & ne pro-

illes du

x Hu

on étoit

s'étois

it donc

l'estime

ine des
oixante
s en rode noiz
nt quale brass,

Le Clergé ensuite, & six Chefs de guerre porterent le Cercueil couveit de fleurs, sur lequel étoit un chapeau avec son plumet, une épée, & un hausse-col. Son fre-re accompagné des ensans du Rat, de la Nation Huronne & des Chefs Outaouaks suivoient le corps, & Madame de Champigni, Monsieur de Vaudreuil Gouverneur de Montreal, accompagné de tous les Officiers, fermoient la marche. Après que le Service sur fait, les Soldats & les Chefs de guerre firent deux décharges de fusils.

Cy git le Rat, Chef des Hurons.

fose cette Inscription,

Quand on l'eut inhumé, ils en firent un troisième en défilant, & l'on mit sur la

Un heure aprés que les Funerailles surent saites, Joncaire qui est sort consideré parmi les Hurons, attendit qu'ils sussent rentrez dans leurs Cabanes; il alla à la tête de cinquante trois Iroquois de la montagne de Montreal, leur faire son compliment particulier sur la mort de leur Ches.

Il leur parla par un Soleil de porce-

laine, soûtenu de deux Colliers.

Le Soleil s'étoit éclipsé, dit il, & je le fais reparoître. Il est vrai que le Chef des Hurons est dans la terre, mais son esprit Histoire des Mans

Les Hurons de saint Joseph demanderent Audience le lendemain, & voici de quelle maniere Quarante sols s'énonça.

Colliese, & je vous attache étroitement

avec nous. Écoutez toûjours Onontio,

comme vous avez fait jusqu'a present,

& soyez-lui toûjours fidelle.

Tu nous avois proposé de laisser ici les Esclaves que nous t'avons amenez, jusqu'a ce que les Iroquois nous rendent les notres, je te dis de la part de nôtre Nation que nous voulons bien que tu les remettes entre leurs mains, sans attendre le retour des notres. Tu dois par là être convaincu de l'estime & de la consiance que nous avons en toi; si les Iroquois en usoient mal avec toi & avec nous, qu'ils s'imputent à eux-mêmes leur mauvaise Foi, nous sçaurons bien le leur faire resentir dans l'occasion; au reste si ils les don-

donn chez envo lacs, nous emba

le:

plût |
Co
differ
re, &
vent o
que v
failon

nous i

n'emp

les de les tu i notre l' fions n' Enfin l' d'inée pendancoù ils é & quel

T

liqueul

ramenâ

& Maximes des Iroquois.

237 donnent au François que tu envoyeras chez eux; nous aimons mieux que tu les envoye directement au détroit des deux lacs, que le Commandant aura soin de nous envoyer pour éviter un plus grand embarras.

Jean le Blane voulant trop prendre les interêts communs, fit un discours qui ne plût pas extrémement aux Hurons.

Comme nous sommes ici, dit il, de differentes Nations, enfans de nôtre Pere, & quoique les hommes soient souvent de différens sentimens, les Hurons que voici, & nons Outaouaks, nous ne faisons cependant qu'un même corps, nous te demandons, mon Pere, que nous n'emportions point d'eau de vie, à cause de la maladie qui regne parmi nous.

Les Hurons reprirent, dequoi te mêles tu? nous demandons nous autres à notre Pere de permettre que nous en fassions notre provision pour notre retour. Enfin le dernier Conseil se tint l'aprésdînée par une Audience que les Iroquois demanderent : Ils eurent dequoi méditer pendant quelques jours sur l'incertitude où ils étoient de la décision de la Paix, & quelque fiere que soit cette Nation belliqueuse, elle craignoit fort que l'on ne ramenat tous les Esclaves qui auroient

Tome IV.

itement nontio . relent. mandevoici de énonça. er ici les

qu'il

ançoile

tout ce

appor-

mmanun mê-

erte ne

timens

nis tous

es deux

julqu'a les no-Nation remetre le re-

tre connce que uois en , qu'ils nauvaile

aire refsi ils les

don-

Histoire des Menrs couru grand risque d'être brûlez. Tekaneot parla donc au nom des quatre Nacions. Nous avons apris, mon Pere, que res Enfans t'avoient remis nos neveux entre les mains, qui étoient Esclaves chez eux, que vous êtiez convenus ensemble de les garder sur ta natte jusqu'à ce que nous t'eussions ramené les leurs. Cette propolition n'a jamais été faite depuis que te monde est monde. Garde les puisque au le yeur. Nous nous en retournons, & nous ne penserons pius à eux. Cependant fi tu avois vols u nous donner Joncaire notre fils, & nous remettre sans difficulté nos neveux, chacun se feroit plaisir de te rendre tes Alliez, & on n'auroir point lieu de se mésier de ta sincerité.

Le Chevalier de Callieres leur dit qu'il werroit cela avec ses Alliez, mais que cette proposition étoit trés disticile à leur accorder. Il envoya querir les Hurons, Outaouaks & les Miamis, ausquels il communiqua ce qui s'étoit passé. Ils répondiment qu'ils consentoient la liberté de leurs Esclaves s'il le jugeoit à propos; mais que si les Iroquois n'executoient point leur parole en les remettant à Joncaire, ils n'auroient rien à se reprocher, & que leur peu de Foi tourneroit à leur con-

ration.

jours nir p comm encor confic prés l tout-à

Les

doient noient fur eu le Pe ftors, p faint S les de trifte e gneur

Les avec é n'étoie noient embrai fentim pour co

bonds

Les affez b . Te

re Na-

e, que

eveux

s chez

(emble

ce que

Cette

vis que

uisque

ns , &c .

endant

oncaire

ifficul-

plaise

auroit

lit qu'il

que cet-

eur ac-

s, Ou-

il com-

épondi-

de leurs

; mais

t point

ncaire,

& que

ur con-

rité.

259

On disposa toutes choses pendant deux jours pour l'assemblée generale, on sit venir plusieurs semmes Sauvages qui accommoderent des Colliers. On comprit encore la mort d'Houatsaranti, le plus considerable de la nation Huronne, aprés le Rat. Ses obseques ne se sirent pas tout à fait avec la même pompe : plusieurs autres moururent aussi.

Les Hurons paroissoient les plus maltraitez de cette maladie, qu'ils regardoient comme un sleau, & ils s'imaginoient tous que nous avions jette un sors sur eux. Quelques Chefs vinrent trouver le Pere Anjalran avec un paquet de Castors, pour le prier d'engager Messieurs de faint Sulpice d'éloigner d'eux le sort qui les desoloit. Nous admirâmes dans cette triste conjoncture la misericorde du Seigneur, qui a permis que tous les moribonds mourussent avec le Baptême.

Les mouvemens de la Grace parurent avec éclat. Car ces nouveaux Chrétiens n'étoient pas plûrôt baptisez qu'ils don-noient des marques d'une Foi vive, en embrassant à la mort le Crucifix, avec des sentimens pleins d'amour & de tendresse pour celui qu'ils n'avoient pas bien connu.

Les pleurs ayant cessé, & les affaires assez bien disposées, on destina le quatre

Août, pour la conclusion de la Paix. Ce fut dans une belle plaine hors de la Ville, où l'on avoit fait une enceinte de branches d'arbres de cent vingt-huit pieds de long sur soixante & douze de large, avec une allée tout autour de dix pieds. Il y avoit une Sale couverte de seuilles, de vingt-neuf pieds de long & de vingt cinq de large, qui regardoit en face toute la Place.

Plus de mille Sauvages s'assemblerent avec tous les Députez. Chaque Nation s'étoit mise à part pour un grand ordre, & les Soldats environnoient le Camp. Tout ce qu'il y avoit de personnes de qualité & de Dames, ne manquerent pas de se rendre dans cette sale. On avoit dressé de petites sourches de bois à l'entrée, sur lesquelles on avoit mis une tringle où étoient suspendus trente & un Colliers de porcelaine, pour autant de Nations.

Le Chevalier de Callieres sit l'ouverture, il leur déclara que n'y ayant l'année passée que des Députez des Hurons, & des Outaouaks, lorsqu'il termina la Paix, il avoit jugé à propos d'envoyer le Pere Anjalran pour inviter toutes les Nations de députer de leurs Chefs, asin de ratisier ce qui avoit été conclu entre eux seuville, branieds de e, avec l. Il y es, de gt cinq oute la

blerent
Nation
ordre,
Camp.
nes de
querent
On ae bois à
mis une
te & un
tant de

l'année ons, & a Paix, le Pere Nations de ratieur seu-



lement voit of a tou que p s'il an s'adre ction fant & l'offen Lor par la

pliquanaguis aux Haouar & le I firent & afin fut un trente Nation

plus co Hast de Cas une bi à la m à la ti

Yous r

lement. Il leur témoigna la joye quil avoit euë de leur arrivée: Il ôta la hache à tous, faisant une profonde fosse, afin que personne ne rehaussat la hache; que s'il arrivoit quelque desordre, l'offensé s'adressat lui, qu'il feroit faire satisfaction; que si l'offensant étoit desobeissant & irraisonnable, il se mettroit avec l'offensé pour mettre l'agresseur à la raison.

Lors qu'il eut expliqué ses sentimens, par la lecture qu'il sit d'un papier. Le Pere Bigot qui en avoit une copie en expliqua le contenu mot à mot aux Abenaguis & aux Algonkins, le Pere Garnier aux Hurons, le Pere Anjalran aux Outaouaks, Peraut aux Islinois & Miamis, & le Pere Bruyas aux Ircquois, qui tous sirent les eris de consentement de Nistien, & asin que ce que l'on venoit de leur dire seut une Loi inviolable, on distribua ces trente-un Colliers aux Chess de chaque Nation. Nos Alliez parlerent ensuite; je vous raporterai seulement les paroles les plus considerables qui se soient dites.

Hassaki Chef des Culs-coupez, en robe de Castor qui lui traînoit jusqu'à terre, une branche de porcelaine & un Collier à la main, marchant d'un air majestueux à la tête de quatre Iroquois fort bien-

fit d'abord mettre à ses pieds, en abordant le Chevalier de Callieres, & parla ainsi. Voici nos Prisonniers que tu nous as demandé, que nous te presentons. Je les délie puisque tu le souhaite, par cette branche que je te donne, ils sont à toi presentement, puisque tu leur donne la liberté de s'en retourner dans leur pais, je les regarde comme mes freres. Voici un Calumet que je leur donne afin qu'ils fument avec moi. Que les Nations Iroquoises sachent en se tournant de leur côté,) qu'il n'a tenu qu'à moi de les manger, & que je n'ai pas fait comme eux: qu'ils se souviennent donc en même-temps lorsqu'ils nous rencontreront dans les Partis de chasse, que nous avons regardé ceux-ci comme nos freres, & nos propres enfans. Ils nous ont obligation de la vie, ne faisons d'orénavant qu'une même chaudiere.

On porta ce Calumet à Tekaneot qui le reçût, les Iroquois remercierent en même-temps Haslaki & les Culs-coupez par quatre cris que sit un Chef de chaque Nation. Quarante sols environné de huis Esclaves, s'approcha ensuite & dit:

Toi qui est le maître de nous autres; tu vois que nous n'agissons que par toi, su nous as envoyé porter ta parole. Nous

fomme nous t de nos

No Sachai mes d pour Iroque fulils , vons décend les Ire €omm nous a notres & vou faire 1 Voila jettant des Ir mon F re foi

> Jea main p me: J n'aime quelqu mon cont cl

loit en

nous t'avons die tous nos sentimens, sais

de nos corps ce que tu voudras.

Nous avons hiverné avec les Miamis. Sachans donc ta parole, nous nous sommes dépouillez de ce que nous avions, pour les engager à rendre les Esclaves Iroquois en donnant des chaudieres, des susils, & des couvertures. Nous leur avons dit, qu'il étoit de consequence de décendre avec nous. Nous avons crû que les Iroquois auroient agi à notre égard comme nous l'avons fait avec eux, & nous avons été surpris de ne pas voir les notres. Ecoutez-moi bien, mon Pere, & vous Iroquois. Je ne suis pas faché de faire la Paix, puilque mon Pere le veut. Voila que je délie mes Colliers, (en les jettant à terre, & se tournant du côté des Iroquois) je veux vivre en Paix avec mon Pere & avec toi, je veux que la terre soit toute unie, & que la chaudiere Loit encore toute entiere.

Jean le Blanc tenant un Collier à la main produisit une Iroquoise & un homme: Je t'ai donné tout ce que j'ai, & je n'aime rien quand mon Pere me demande quelque chose; mais je veux absolument mon corps, parlant des Outaouaks qui sont chez les Iroquois. Je n'ai rien à te

aborparla nous s. Je

r cette
à toi
nne la
païs,
Voici
qu'ils
ns Irole leur

omme n mêtreront avons

de les

& nos igation qu'une

eot qui ent en coupez

chaque de huis

autres; ar toi, . Nous dire, preuve que je suis ta volonté, c'est que nos gens ayant pris des Iroquois, je les ay retirez avant qu'ils ayent été maltraitez.

J'en avois deux que j'ai remis au Pere Anjalran, que tu as renvoyé chez eux à son retour. Prend ceux ci, & il jetta son Collier à terre.

Chingouessi marchant, un Calumet d'une main & une branche de porcelaine de l'autre, dit:

Mon Pere je vois que tu reçois aujourd'hui les Iroquois qui se sont bien écartez. Nous nous racommodons aussi avec eux. Ce Calumet que je leur donne est une preuve qui doit les persuader que nous voulons vivre d'orénavant avec eux d'in-

telligence.

Chichikatalo suivi de deux Iroquois & de trois semmes, qui paroissoient fort tristes, marchant d'un air à imprimer du respect, parla ainsi. Je viens vous presenter aujourd'hui les Prisonniers que j'avois destinez pour le seu; mais le François qui nous a expliqué votre pensée, nous a fait déliberer de vous en faire absolument le maître. Si j'avois eû des canots, je vous en aurois amené un plus grand nombre, comme je vous l'ai déja témoigné. Nous en avons encore, & je

fuis pr avoue tre les il y a q re à vo voir fai il étoit vemen

aujourd

tre vole

Hela

les c'el ma lan fentime de joine entierer m'ayent mes mo bouché le mom ta part, Iroquois quoique je veux comme

Ouna des Miss voient, tour de dont les c'est s, jo mal-

Pere eux à ra son

lumer claine

arteza c eux. ft une e nous k d'in-

oris & ort trior du
s preue j'aFranensée,
ire ab-

ire ables can plus ai déja & je fuis prêt à leur ouvrir les portes. Je vous avouë que j'ai un cruel ressentiment contre les Iroquois qui m'ont brûlé mon Fils il y a quelques années, le sort de la guerre à voulu qu'il sur prisonnier; mais de l'avoir fait mourir, parce qu'ils savoient que il étoit mon Fils, j'avouë que j'ai été vivement touché, cependant j'oublie tout aujourd'hui.

Helas, mon Pere! je n'ai point d'autre volonté que la votre. Si j'ai des oreilles c'est pour écouter votre parole, & ma langue expliquera à ma Nation vos sentimens. J'ai un cœur que je vous prie de joindre au votre, & dont je vous laisfe entierement le maître. Quoique les Sioux m'ayent tué, & qu'ils n'ayent pas payé mes morts, j'ai fermé mes œils, & j'ai bouché mes oreilles de ce côté là, des le moment qu'on est venu me parler de ta part, je ne veux pas faire comme les Iroquois qui n'ont pas obeï à ta voix, quoique je n'entende pas leur langue, je veux manger aujourd'hui avec eux. comme s'ils étoient mes freres.

Ounanguicé qui parla au nom du Chef des Mississez, que quatre Esclaves suivoient, vint parler pour lui. Il avoit un tour de tête d'un jeune taureau Islinois, dont les cornes lui batoient sur les oreilles. Histoire des Maurs

D ns le moment qu'il voulut parler, il l'ôta & die au nom de ses Chefs.

Je fais honneur, mon Pere, de me presenter devant vous, vous en savez la raison, à cause du François que sa Nation avoit tué, & dont je vous ai parlé, on nous a inspiré de ramener les Iroquois que nous avons, je te les amene, & je les délie en ta presence, je te les remets entre les mains pour en faire ce que tu voudras J'on ai encore d'autres que je suis prêt de leur sendre : Je suis trop glorieux que tu me mettes au nombre de tes Alliez, Te ne veux faire d'orénavant qu'un corps avec toi. Reçois mon cœur; qui ne sois qu'un avec le tien. Il parla ensuite pour les Pouteouatemis & presenta ses Esclaves.

Je n'ai que ces deux Esclaves, je me jointe avec toi afin que toutes choses soient stables. Si tu leur donne la vie, souffre que je mette ce Calumet entre les mains de mon frere l'Iroquois, j'en ai gardé les plumets, & quand il me les fera voir je les lui montrerai & le bâton, avec lequel

nous fumerons ensemble.

On porta ce calumet aux Iroquois qui remercierent par quatre cris, au nom des quatre Nations.

Milkouasouath, Chef-des Outagamis, étoit ma vint de l'extrémité de l'enceinte, suivi Outagam

de tro de to le Per chape pour donno re tou voir qu valier Malgre d'avoir grand conjone ne pût s de le p

Mon point d' j'avois ( de differ bres le f un beau aujourd' roquois brouillé

ment d

On no article.

Kilkat

e prea rai-Nation le, on ois que les de ets entu vouje suis loricux Alliez. n corps ne foit ite pour Esclaves. me joints ient stauffre que mains de gardé les

quois qui nom des

a voir je

ec lequel

& Maximes des Troquois. de trois Prisonniers. Son visage étoit peint de rouge, & il avoit sur la tête une vieille Perruque poudrée, toute mêlée, sans chapeau. Il s'en étoit fait un ornement pour se mettre à la Françoise, qui lui donnoit un air, outre sa laideur, à faire rire toute l'Assemblée, & voulant faire voir qu'il savoit vivre il en salua le Chevalier de Callieres comme d'un chapeau, Malgré le sang froid que l'on est obligé d'avoir devant des gens qui sont d'un si grand flegme, principalement dans une conjoncture aussi serieuse que celle là, on ne pût s'empêcher de s'éclatet de rire, & de le prier en même temps fort serieusement de s'en couvrir.

Mon Pere, dit-il, je ne vous rends point d'Esclaves, parce que tous ceux que j'avois sont échapez. Je n'ai pas beaucoup de different avec les Iroquois, les tenebres se sont dissipées, voici presentement un beau jour que le Soleil nous donne aujourd'hui, je regarde presentement l'Iroquois comme mon frere; mais je suis brouillé avec les Sioux.

On ne voulut point toucher ce dernier article.

Kiskatapi Chef des Maskoutechs, qui utagamis, étoit malade, pria Haoualamek, Chef nte, suivi Outagami, de venir parler pour lui.

Mon Pere, je ne suis pas venu par moi même, je suis venu par emprunt; pour moi je ne vous presente pas d'Esclaves, parce qu'il y à long temps que je ne me bats plus avec l'Iroquois: le François que vous m'avez envoyé pour m'engager de venir écouter votre parole, m'a regardé comme une Fille qui ne se bat contre personne. J'ai laissé faire les autres, & j'ai regardé, il est vrai, que nos Anciens se sont battus contre eux. J'avois un Iroquois, je l'ai troqué pour éviter tous les embarras de te l'amener, & j'ai été seulement bien aise de te venir voir.

Pour moi, dit Paintage, Chef des Malhominis, j'en ai rendu un,il y a deux ans.

Ouabangué chef des Sauteurs qui avoit un plumet rouge autour de la tête en for-

me de rayon, dit:

Je ne te presente aucun Esclave, j'ai rendu d'ailleurs tous les Prisonniers que j'avois pris sur les Iroquois, accorde moi ton amitié. Sa Nation est fort dans les interêts des Iroquois; mais comme ils ne peuvent guere se passer des François, ils profitent d'un côté des avantages qu'ils tirent de nous, & ménagent en mêmetemps le plus qu'ils peuvent les bonnes graces des Iroquois.

Maligatouei chef Nepicirien, témoigna plus

plus

je vo mang & qu

ne ho lé à l cheve met r Il app

Je r

In Caracter alliées dire en fait to par la

Laig nos Ir

Onoi

elus de joye que les autres, de la Paix.

Je suis bien aise, dit il, de la Paix, je vois bien que je pourrai d'orénavant manger tranquillement sur ma natte;

& que je chasserai sans trouble.

Ounanguicé Chef des Algonkins, jeune homme extrêmement bien-fait, habillé à la Canadienne, avoit acommodé ses cheveux en crête de Coq, avec un plumet rouge qui lui venoit derriere la tête. Il approcha d'un air assez deliberé, & dit:

Je ne suis point un homme de Conseil, j'écoute ordinairement ta parole: Voici la Paix, oublions le passé. Son discours, quoique fort court, disoit beaucoup. Ce suit lui, avec une trenteine de jeunes Algonkins, dont le plus âgé n'avoit pas plus de vingt ans, qui finit la guerre par le coup qu'ils firent sur un Parti d'Iroquois qu'ils taillerent en pieces.

La Chaudiere noire, le grand Chef des Iroquois, la terreur de toutes les Nations alliées y perit, il ne pût s'empêcher de dire en mourant. Faut-il que moi qui ai fait trembler toute la Terre, je meure

par la main d'un Enfant.

Laigle parla en ces termes, au nom de

nos Iroquois du Saut saint Louis.

Onontio nôtre Pere, tu as sans doute de la joye de voir aujourd'hui tous tes en-Tome IV.

noign**a** plu**s** 

par

nt;

Icla-

ie ne

nçois

gager

egar-

ontre

, 80

ens se

Iro-

us les

feule-

Mal-

x ans.

iavoit

en for-

, jai

rs que

de moi

ins les

ils ne

is, ils

qu'ils

même-

ponnes

fans rassemblez ici sur ta natte. Tu dois croire que comme nous avens le bonheur d'être de ce nombre, nous la partageons

avec toi.

La promptitude avec laquelle tant de Nations différentes sont parties des extrêmitez de ce vaste païs, le courage & la constance qu'ils ont fait paroître à surmonter la longueur, les fatigues, & les risques du chemin pour venir entendre ta woix, marquent affez la disposition où ils sont de la suivre sidellement. Toutes tes vaës sont si droites & si raisonnables. qu'il faudroit n'être pas homme pour refuser de s'y soûmettre. Tu dois done croire que la diversué de tant de langues qu'ils parlent, non plus que leurs interêts & leurs reflentimens particuliers, ne sera nullement un obstacle à la bonne intelligence dans laquelle tu leur ordonne de vivre ensemble à l'avenir. Ils ne feront desormais d'attention qu'au desir que tu as de les rendre heureux, en arrêtant les suites funestes de la guerre, par la Paix que tu viens d'établir parmi eux.

Pour nous qui avons l'avantage de connoître plus particulierement, & de plus prés qu'eux les veritables sentimens de ton cœur, nous jettons volontiers sur ta parole la hache, que nous n'avons prise l'Arbi
fortes
les vei
accide
là les

Saut

la mon paroîtr leurs v parla:

pour fa

moi je
momen
du côté
les gou
ee : vou
tre que
nous po
mienue,
main, p
me conje
qu'ils on
les Aben

Haoua viens d'e Il n'y à pas nece & Maximes des Iroqueis.

que par ton ordre, & nous mettons à

l'Arbre de la Paix que tu as dresse de fi fortes & de si profondes racines, que n'y les vents, n'y les orages, n'y aucun autre accident ne pourra le renverier. Ce sontlà les sentimens de ton fils l'Iroquois du

Saut faint Louis.

Tsahouanhos, Orateur des Iroquois de la montagne de Montreal, ne fit pas moins paroître d'attachement à nos interêts que leurs voisins. Voici de quelle maniere il

parla:

Tu as assemblé toute la Terre ici ? pour faire un grand amas de haches. Pour moi je n'y en jette point : Il le tût un moment. Vous robes noires se tournant du côté du Chevalier de Bellomont qui les gouverne, & de Mr. de faint Sulpice : vous favez que je n'en ai point d'antre que celle de mon Pere. Comme il nous porte dans son sein, je lui rends la mienne, & je retire en même temps ma main, puisqu'il jette sa hache. Au reste je me conjouis avec toutes les Nations de ce qu'ils ont jetté la leur : Il n'y eut plus que les Abenaguis de saint François à parler.

Haouatchouath dit, mon Pere: Tu viens d'entendre parler tous tes Enfans. Il n'y à plus que nous à parler. Il n'est pas necessaire que nous le fassions dans

dois nheur geons

nt de s cxe & la à sur-& les dre ta où ils tes tes ables, ur res done

rdonne ne feesir que rrêtant par la

eux.

angues

s inte-

ers, ne

nne in-

de conde plus nens de s sur ta ns prise cette assemblée, tu nous connois il y a long-temps, tu n'ignore pas l'attachement que nous avons toûjours eû à tes ordres. Onontio ton prédecesseur nous à enlevé la hache il y à quarre ans. Sache que le premier qui la levera contre toi, nous la leverons contre lui.

Enfin, Monsseur, ses quatres Nations Iroquoises qui avoient toûjours été tranquilles à écouter les derniers sentimens de tous nos Alliez, parlerent par la voix d'Auenano, qui presenta de leur part quatre Colliers.

Onontio, dit-il, nous sommes ravis de tout ce que tu as fait, & nous avons écouté ce que tu viens de dire, marque de cela voilà nos paroles (en donnant quatre Colliers) pour t'assurer que nous serons fermes à garder tes ordres. Pour ce qui est des Esclaves que nous ne t'avons pas amenez, nous t'en avons fait le mastre, & tu les envoyeras querir.

Il fallut confirmer cette grande Alliance par quelque endroit éclatant, & pour le faire avec toute la circonfpection possible, Messieurs de Callieres, de Champigni & de Vaudreuil, sumerent dans le Calumet, que l'on porta ensuite aux Iroquois & aux Députez de tous les Alliez, qui en sirent de même. On le chanta, & ment à toient a dence, ment d'inence d'acader dant ce dans les bœufs que ceaux. Oment fralla allur au bruit & du ca

plissement le Comt lices de Nations de cette re bler tout voit port de 74. a de lui des comme i Alliez, i consentir Ils cesser six cens

Tel fu

& Maximes des Iroquois.

pour cet effet trois François alternativement à travers de tous les Peuples, qu'étoient assis sur l'herbe, marchant en cadence, leur visage animé, & le mouvement du corps qui répondoit à la vehemence de leurs paroles, marquoient asses
la cadence des Soldats, apporterent pendant ce temps-là dix grandes Chaudieres
dans lesquelles on avoit fait bouillir trois
bœufs que l'on avoit coupez en petits motceaux. On fit le Festin qui étoit extrêmement frugal pour tant de monde, & on
alla allumer le feu de joye derriere l'Eclos
au bruit des Boëtes, de la mousqueterie
& du canon,

Tel fut le jour heureux qui fut l'accomplissement de tous les travaux de feu Mr. le Comte de Frontenac, l'amour & les délices de la Nouvelle-France, le Pere des Nations Sauvages ses Alliez, & la terreur de cette redoutable nation, qui faisoit trembler toute l'Amerique Septentrionale. Il avoit porté le fer & le feu chez eux à l'âge de 74. ans, en 1695. Il les avoit forcez de lui demander plusieurs sois la Paix; mais comme il ne vouloit pas abandonner ses Alliez, il la leur resusa, il les sorça de consentir à la fin qu'ils y sussent compris. Ils cesserent rous Actes d'hostilité en mil six cens quatre-vingt dix huit, & si la

ations
trantimens
a voix
tt quatvis de

que de

ous se-

Pour ce

il y a

ment

rdres. evé la

la le-

favons
le maîAllian& pour
n possiChampidans le

dans le aux Iro-Alliez, inta, & mort ne l'eût prévenu cette année, qu'il donna le repos à ce vaste continent, il auroit eû la satisfaction de voir amener generalement tous les Prisonniers ses Alliez qui avoient toûjours donné matiere à dif-

Tous les Députez satisserent la Paix en mettant chacun leurs armes, qui étoient un Orignae, un Castor, un Chevreuil, un Cerf, un Rar musqué, & une infinité

d'autres animaux.

ferer la Paix.

Les marques d'estime & d'amitié que l'on avoit témoigné jusqu'alors à tous nos Alliez, auroient fait peu d'impression sur leur esprit, si l'on n'en étoit venu en même-temps à quelque chose de plus récli & de plus esficace, pour reconnoître tous les bons services qu'ils venoient de nous rendre. On songea donc à leur faire les presens que l'on prépara dans les magafins du Roi.

Aprés qu'ils se furent reposez un jour, on leur donna l'Audience de congé dans la Cour du Chevalier de Callieres, où ils avoient amené tous leurs Esclaves, il leur recommanda d'abord de conserver cette Paix, il exhorta les Hurons de la Riviere de saint Joseph de s'établir au détroit des deux lacs, & aux autres de venir chasser vers ces quartiers, il encouragea

Chic Tions n'y moig refie Mino lage tous ( que trigu fleuv Mino ta po & de guicé Natio

que de que le preser fuma ce qui

tre le

On

Ou autant le. To meren

On en pou dentell Alliez e à dif-Paix en étoient euil, un

infinité

, qu'il

ent, if

ner ge-

tié que ous nos lion fur les mê-lus réel tre tous de nous faire les s maga-

n jour, gé dans s, où ils , il leur er cette Riviere détroit e veni r ouragea

Chichixatalo de railembler toutes les Nations Miamises à cette riviere, afin de n'y faire qu'un seul établissement : il témoigna à Ounanguicé & à Elouasen son ressentiment de ce que Noensa Chef des Islinois-Kaskasias, avoit quitté son Village où étoir la Mission pour s'établir tous dans le Mississie. Je croi, Monsieur, que le changement est arrivé par les intrigues secretes des François du bas du fleuve, il couvrit la mort du Chef des Islinois qui venoit à Montreal, l'on aporta pour cet effet un capot, une chemise, & des mitasses, dont on chargea Ounanguicé, qui avoit ordre de les envoyer à la Nation de ce Chef. On fit faire la Paix entre les Outagamis & les Sauteurs.

On couvrit la mort de l'Outagamis, que ceux-ci avoient tué, par un present que l'on donna au Porc-épic. On lui presenta le Calumet de Paix dans lequel il fuma: afin, dit on, d'avaller la vengeau-

ce qu'il auroit pû en tirer.

Ouabangué, Chef des Sauteurs, en sit autant, ainsi l'alliance devint solemnelle. Tous les Chefs des autres Nations sumerent comme témoins de cette réunion.

On distribua les presens oui consistoient en poudre, balles, capors chamarez de dentelles de gallon d'or. On en sit en particulier à ceux qui avoient pris nos interêts avec plus d'attachement. Toutes ces liberalitez furent faites aux dépens du Roi. Tous les Députez prirent en mêmetemps congé. Voiei leurs dernieres paroles.

Quarante-sols dit. Il y a quelques années que la hache est arrêtée, nous l'avons mise ces jours iei dans le plus prosond de la terre, faisons donc passer une siviere par dessus, asin qu'on ne la reprenne plus de part n'y d'autre. Quiconque le fera de son Chef, tires-en vengeance. Nous te remercions de tes presens. Nous conservons pour toi, tous les mêmes sentimens que nous t'avons témoigné jusqu'à present.

Hassai vint ensuite. Voila les Prisonniers que tu nous as demandé que nous te presentons pour la derniere fois. Ils sont à toi presentement, tu leur as dit dans le Conseil general que tu leur donnerois la vie, puisque tu leur permets de s'en retourner dans leur païs, qu'ils se souvienment en même temps lors qu'ils nous rencontreront dans nos Partis de chasse, que nous les avons regardez comme nos freres, & comme nos propres enfans ils nous ent obligation de la vie, ne faisons d'osténavant qu'une même chaudiere.

Jean le Blanc fit un grand discours. Je

parl tion font ter t Perc Pere nus nous diffi afin tens nous Ches gleui quan tous de le

nua in Anjal l'ont chilin fut blun co aux l Nous rema

age,

s intetes ces ens du mêmeres pa-

ues anl'avons fond de Fiviero ne plus fera de Vous to conferntimens present. Prisonnous te Ils font t dans le nerois la s'en resouvienous renffe, que nos fres ils nous fons d'o-

cours. Je

& Maximes des Iroquois. parle, dit-il, au nom de toutes les Nations Outaouakses & des Alliez, qui se font assemblez dans ta Cabane pour écouter ta voix. Il est inutile de te repeter, mon Pere, que nous l'avons fait par celle du Pere Anjalran, puisque nous sommes venus te voir. Prie le Maître de la vie qu'il nous conserve dans notre voyage, qu'il dissipe nos maux de tête & d'estomach, afin que nos Parens nous voyent tous contens, ils ne croyent pas qu'on ait vo alus nous faire mourir. Ce Chef regardo le Chevalier de Callieres, comme un Jongleur qui jettoit un sort, pour le revirer quand il le veut. Le rhume qu'ils acoient tous étoit si violent, que l'on étoit touché de les voir retourner dans cet état.

Voici un Collier de porcelaine, continua t'il, que je te donne pour le Pere Anjalran. Depuis que deux Maringouins l'ont piqué, nous ne l'avons plus vû à Michilimakinak. Il vouloit dire depuis qu'il fut blessé de deux coups de bâton; dans un combat que Mr. de Denonville livra aux Iroquois il y a plus de treize ans. Nous l'estimons, & nous avons toûjours remarqué qu'il prenoit nos interêts.

Comme il commence à avoir quelque age, nous te demandons Perrot qui soit son soutient, afin qu'il puisse lui aider

dans toutes les occasions où nous autons besoin de lui. Je ne te démande qu'une grace en quittant ta natte, d'empêcher que l'on ne vende de l'eau de-vie à qui que ce soit de tes Alliez. C'est une boisson qui nous gâte l'esprit. Fais en-sorte que l'on puisse éviter tout.

Je te prierois volontiers que si quelque François venoit par hazard en apporter à Michilimakinak, il nous sût permis de le piller, asin qu'il ne vienne point renverser l'esprit de notre Jeunesse. Je te dis adieu, mon Pere, & je reviendrai te voir l'année

qui vient.

Toutes les Nations applaudirent Jean le Blanc, il n'y eut que Quarante - sols qui sut scandalisé de ce qu'il venoit d'oüir pour toutes les Nations, sans avoir demandé l'avis particulier aux Hurons. Que veut-il dire, repartit ce Chef entre ses dents, de piller l'eau-de-vie que les François pourroient apporter à Michilimaxinax, ils ont bien la mine de piller eux-mêmes ce qu'ils auront, sous prétexte de l'eau-de-vie.

La pensée de Quarante-sols convenoit assez aux mouvemens de son cœur, il entroit moins dans l'inconvenient que pouvoit produire cette visite, qu'il n'avoit envie lui-même & toute sa Nation d'en finesse,
Outaou
huit lieu
étoit bie
Vaudre
& qu'il
chemen
l'appreh
vement

res parti

On 1

**Emport** 

cette lic riveroit dit que tion du les Pere choses, ne pas i quallent roient, moderoi que l'on leur être On pron ran, don desavant leur acc pourroit

Qunan

i'une icher à qui isson que

elque ter à de le erfer dieu, nnée

Jean
- fols
l'ouir
r deQue
e fes
Franhakieuxte de

enoit il enpouavoit d'en emporter, & il le fit paroître avec assez de finesse, puis qu'ayant laissé partir tous les Outaouaux que l'on alla excorter à plus de huit lieuës. Il representa à son départ qu'il étoit bien obligé de ce que Monsieur de Vaudreuil étoit allé reconduire les Alliez, & qu'il le prioit de ne faire aucun détachement de sa garnison à son sujet, pat l'apprehension où ils étoient que le mouvement ne dérangeât peut-être les affaires particulieres du Gouvernement.

On ne jugea pas à propos d'acorder cette licence de piller l'eau de-vie qui arriveroit à Michilimakinak, mais on leur dit que s'il y en venoit sans la participation du Gouverneur, il falloit en avertir les Peres Jesuites, qui regleroient routes choses, qu'ils avoient quelque raison de ne pas souffrir que leurs gens en embarquassent, puis que plusieurs en abuseroient, qu'indubitablement elle incommoderoit tous ceux qui sont malades, & que l'on prieroit le Maître de la vie de leur être propice pendant leur Voyage. On promit de leur donner le Pere Anjalran, dont les conseils ne leur seroient pas desavantageux, puis qu'on ne pouvoit leur accorder presentement Perrot qui pourroit partir l'année prochaine.

Qunanguicé fur plus judicieux que Jean

Histoire des Mours le Blanc: Il eut la précaution d'apostropher toutes les Nations Outaouakses l'une après l'autre, pour demander leur consentement; conjointement avec tous les

Alliez. Il exagera ce que Jean le Blanc venoit de dire en faveur des Nations qui avoient fait paroître un attachement par-

ziculier à nos interêts.

Sois persuadé, dit-il, encore que ma Nation & celle du fond du lac Huron . n'oublieront pas ce que tu as si heureusement achevé, la terre est applanie prefentement.

L'Arbre de Paix, est donc planté sur la plus haute montagne, il faut que les Iroquois & tous tes Alliez jettent souvent les yeux sur lui. Vivons d'orénavant paifibles; mangeons dans la même chaudiere lorsque nous nous rencontrerons à la chasse.

Si quelques Nations viennent troubler ce beau jour, il faut que tu exige de lui une satisfaction entiere: Nous t'en remettons la vengeance, tu peux t'assurer que nous t'en laissons le maître. Il est bon même que l'offense te fasse ses plaintes; tu y auras égard, & tu prendras le cassezête en sa faveur, de peur qu'il ne le fasse de son propre mouvement.

Chichikatalo touché de la joie qu'il avoit

finit l'Iro Pere Yous bouc pas : plus choq veng done que i n'aure nous 1 tons c le mê ne du (il n' niers, celui qui rie vent v autres car cel la veng Croire . point o

qui vo

ment c

& Maximer des Iroquois. 262 avoit que tout étoit paisible sur la terre, finit l'Audience.

Mon Pere, dit-il, je suis ravi de voir l'Iroquois réuni avec nous autres. Mon Pere j'apprehende une chose, qu'il ne vous trompe; car souvent il m'a parlé de bouche, mais son cœur ne correspondoit pas à ses paroles. J'ai de la joye de ne plus entendre le bruit des armes qui fe choquent les unes contre les autres, pour venger l'insulte qu'il nous faisoit. C'est donc aujourd'hui que le Soleil éclaire. que la terre va être unie, & que nous n'aurons plus de querelles. Quand nous nous rencontrerons, nous nous regarderons comme freres, & nous mangerons le même morceau ensemble. Je me tourne du côté de l'Iroquois & je lui parle, ( il n'y avoit pour lors que les Prisonniers, ) la paix se fait en presence de celui qui a creé le Ciel, la terre, & à qui rien au monde n'est caché. Ils peuvent vous tromper, mon Pere, & nous autres; mais ils ne le tromperont pas, car celui qui est le vrai Dieu en prendra la vengeance. Mon Pere, je vous prie de croire que j'ai l'esprit bienfait. Je ne suis point comme mes freres les Outaonaxs qui vous demandent d'arriver paisiblement chez eux, comme si cela dépendoit Tome IV.

oie qu'il

Atro

s l'u-

con-

us les

Blanc

ns qui

t par-

ue ma

uron,

uteule-

ie pre-

fur la

les I-

ouvent

int fai-

haudie-

ons à la

roubler ge de lui

t'en re-

t'assurer

lest bon

laintes ;

le casse-

e le fasse

262 Histoire des Maurs

de vous. Je sais qu'il n'appartient qu'à Dieu de donner la vie ou la mort, & que s'il ne tenoit qu'à vous nous arriverions zous ou nous souhaitons d'aller; mais à l'égard de mes morts je n'en aurai aucun ressentiment, Dieu en est le maître, car si il souhaitoit m'appeller moi-même qui vous parle, il y faudroit passer comme les autres; Ainsi, mon Pere, je vous dis adieu, peut-être ne reviendrai je jamais, car je me vois bien satigué. Je vous prie de samer bien paisiblement dans mon calumet, & de vous ressouvenir de moi. Adieu mon Pere.

Ce ne sut pas sans raison que Chichikatalo sit cet adieu qui devint éternel. Etant mort huit jours aprés avec les sentimens d'un trés bon Chrétien; tout ce qui lui tint le plus au cœur, en mourant, sut l'apprehension où il étoit que sa Nation ne tirât quelque mauvaise conjecture de sa mort. Si quelqu'un, disoit-il, pouvoit bien faire comprendre à nos Alliez ce qui s'est passé ici, je mourrois content.

Mais j'ai peur que quelque mauvais esprit n'aigrissent les choses, & qu'ils ne croyent que l'on m'ait empoisonné. Toute cette negociation se termina le sept Août, que les Iroquois demanderent leur Audience de congé, Et voici, Monsei-

gheur

me re mont l'Asse mois. tout c faite en to vous accord fille c que je ricz l vant ! née. preser ont v que 1 tens d Jonca pour quez avez đe fu pourre

ticulie

aulli n

gneur, le resultat de tous les Conseils.

PAR UN PREMIER CELLIER.

Mes enfans les Iroquois, je parlai hier aux Sauvages des Nations d'enhaut, qui me reitererent toutes les assurances qu'ils m'ont domiées en votre presence, dans l'Assemblée que je fis le quatrième de ce mois, qu'ils garderoient inviolablement tout ce qui à été reglé par la Paix que j'ai faite avec vous, & qu'ils m'oberroient en toutes choses. Je suis persuadé que vous en userez aussi de même. Ils m'ont accordé vos Prisonniers, pour que j'en fille ce que je voudrois; sur la prometse que je leur ai faite que vous me renvoyeriez les leurs pour les leur remettre, suivant la parole que vous m'en avez donnée. Ainsi je veux bien vous les rendre presentement, à la reserve de cinq qui ont voulu rester avec les Hurons, afin que vous vous en retourniez tous contens de moi, & je vous donne le Sieur Joncaire comme vous l'avez souhaite. pour me ramener leurs gens, ne manquez pas pour réparer la faute que vous avez faite en les laissant à vos Villages, de surmonter toutes les difficultez qui pourroient se rencontrer parmi les Particuliers qui les ont, afin que je contente aussi mes Ailiez en leur rendant incessam-

 $Z_{2}$ 

k que erions nais à aucun e, car ne qui me les dis a-mais,

us prie

on ca-

oi. A-

timens
qui lui
t, fut
Nation
ture de

ent.

vais efu'ils ne
é. Toule fept
ent leur
Monfei-

ce qui

ment tous leurs Prisonniers, & seur fasse connoître votre sincerité, pour que des cet Hyver vous puissiez chasser ensemble tranquilement, & sans qu'ils ayent aucune méssance de vous. Je vous redemande aussi le reste de mes François, asin que les affaires soient entierement terminées.

PAR UNE BRANCHE DE PORCELAINE.

Je vous ai déja fait dire par Theganissorens & par le Pere Bruyas, que j'ai envoyé rétablir le Fort que nous occupions

autrefois au détroit.

Que si il arrivoit quelque démêlé dans. le temps que vous serez à la chasse les uns les autres de ce côté là , sans avoir la peine à cause de l'éloignement de me venir trouver, le Commandant que j'y ai mis puisse vous proteger, & vous accommoder, en m'en rendant compte; comme à fait celui du Fort Frontenac l'Hyver dernier, avec les Nations qui étoient à la challe aux environs; ausquels il envoya dire de ma part de ne vous y pas troubler, afin que ce soit un moyen de maintenir la Paix. D'ailleurs quand vous voudrez aller au fort du Détroit, vous y serez bien reçûs, & y trouverez les marchandises à un prix raisonnable.

PAR UN SECOND COLLIER. Je vous ai fait dire aussi par les mêmes eque si & les fiez à repete Collie vous et tes, i démêl engag moi & bouch & dan est pre

niez o plain ; rois a les vo mande pour venon

nir ch

autres de vo faire à ce des pour v que si la guerre recommençoit entre nous & les Anglois, où les ennemis, vous pensiez à ne vous en point mêler. Je vous le repete encore, en vous repetans par de Collier, qu'en cas que la guerre arrive vous demeuriez paisiblement sur vos nattes, sans prendre aucune part dans nos démêlez, parce qu'autrement ils vous engageroient de nouveau à la guerre avec moi & avec tous mes Alliez, qui vous boucheroient le chemin de chez vous ici, & dans tout vôtre établissement, qui vous est presentement libre, pour aller & venir chercher vos necessitez.

falle

dés

ימכם-

ande

que

nées-

anif-

i en-

pions.

dans

oir la

e ve-

'y ai

com-

com-

lyver

àla

SYOV.

trou-

nain-

vou-

y fe-

mar-

êmes

PAR UN TROISIE'ME COLLIER.

Vous m'avez fait entendre que les Aniez décendroient iei par le lac Champlain, pour être presens à ce que je reglerois avec vous : cependant comme je ne
les vois point arriver, je vous recommande de les y faire venir incessamment
pour être compris dans tout ce que nous
venons d'arrêter ensemble.

Je ne veux pas vous laisser partir, vous autres Chefs & gens de Conseil, Députez de vos Nations, pour venir ici sans vous faire à chacun un present, en reconnoissant ce des fatigues que vous avez essuyées pour vous rendre ici, pour terminer ensemble toutes les affaires.

Nous vous remercions de l'établissement que vous avez fait au détroit, parce qu'allant à la chasse de ce côté-là, nous serons bien aises de trouver nos besoins,

Nous serions fachez que vous eussiez la guerre avec les Anglois, parce que vous êtes de nos amis & eux aussi, cependant si cela atrivoit, nous vous laisserions en fumant passiblement sur vos natres, comme vous nous le demandez.

Nous ferons savoir aux Aniez ce que vous nous recommandez, & nous leuc marquerons le chagrin que nous avons eû de ce qu'ils ne se sont pas trouvez ici

prefens avec nous.

Les Aniez arriverent quelques jours aprés le départ de ceux. C. & aprés qu'on leur eût fait le désail de ce qui avoit été conclu, ils l'approuverent par toutes fortes d'aplaudissemens, & aprés avoir salué le Chevalier de Callieres, & lui avoir fait leurs presens & reçû les siens, ils prirent congé de lui & s'en retournerent fort satisfaits de leur voyage. Je suis avec un prosond respect,

MONSIEUR,

Votre trés humble, &c.

LE

A

crit de m'ave vous grand fi bie roisso Il fau né de étoit s' trigue Sauva par ra moigi me le ticulie

a cû l yale bliffeparce nous foins. liez la e vous endant ons en

ce que is leuc ons eû rez ici

jours

, com-

s qu'on voit été ces forir falué i avoir ils prient fort vec un

le ,&c:

## क्रिह्यक् क्रिस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट

LETTRE DE Mr. BOBE', Missionnaire.

'A Monsieur Raudot Intendant general des Classes, ci-devant Intendant de la Nouvelle France.

7 Ous voulez, Monsieur, que je vous dise mon sentiment sur le manuscrit de Monsieur de la Potherie, que vous m'avez donné à lire ; j'aurai l'honneur de vous dire, Monsieur, que l'ayant lu avec grande attention, j'ai été surpris qu'il ait si bien rempli un dessein dont il me paroissoit qu'il étoit difficile de venir à bout. Il faut certainement qu'il se soit bien donné de la peine de s'instruire de tout ce qui étoit necessaire pour débrouiller tant d'intrigues d'un si grand nombre de Nations Sauvages, & par raport à leurs interêt & par raport à ceux des François ; il m'a témoigné qu'aprés avoir connu par lui même le gouvernement du Canada en particulier, dont il en a fait une Eisstoir qu'il a eû l'honneur de dédier à son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Orleans, il

avoitvoulu penetrer à six cens lieuës par delà, mais que sa santé & ses emplois ne lui ayant pû permettre de parcourir cette vaste étenduë des pars, il s'étoit contenté de lier amitié avec la pluspart de tous les principaux Chefs des peuples Alliez de la nouvelle France, qui décendoient tous les ans à Montreal pour faire leur traite de pelleteries. Il s'étoit d'abord fait un Plan de l'Histoire presente; il n'a donc pas eû de peine dans toutes les conversations qu'il a eûës avec eux de connoître leurs Mœurs, leurs Loix, leurs Coûtumes, leurs Maximes, & tous les évenemens particuliers qui se sont passez eux.

Le Sieur Joliot n'y a pas peu contribué, car pendant les Leçons de Geométrie qu'il lui aprenoit, il l'instruisoit de tout ce qu'il avoit vû & connû chez ces peuples. Les Peres Jesuires qui étoient sott de ses amis

hui ont été fort utiles.

Le Sieur Perrot qui est se principal Acteur de tout ce qui s'est passé pendant plus de quarante ans parmi ces peup es, l'a informé à fond, & avec la plus grande exactitude de tout ce qu'il raporte. Monfieur de la Potherie à qui j'ai témoigné être surpris qu'il est pû avoir une connoissance si distincte d'un si grand nombre de saits, & mettre en ordre tant de chome

fes fi e ces pe grand ordre metto vages afin d & que ce lab avec papris ce dans le autres

ce. Je

la mêm

ment e

fieur T.
bla au S
tes les
d'autre
que là
fentem
de tous
qu'il p
les arm
Nation
re & le
nation
tion Fra

is par pois ne cette ntenté sus les de la sus les ite de n Plan pas eû fations leurs leurs

tribué, ie qu'il se qu'il se. Les es amis

acticu-

endant eup'es, grande Monmoigné ne connombre de chofes si embrouillées, m'a avoué que toutes ces personnes lui avoient été d'un trés-grand secours, qui les questionnoit par ordre, par rapport à son dessein, qu'il mettoit aussi tôt en écrit ce que ces Sauvages lui avoient dit, qu'il les lui lisoit asin d'y faire les corrections convenables, & que c'est par ces soins qu'il est sorti de ce labirinthe.

le vous avoue, Monsieur, que j'ai la avec plaisir ce Manuscrit, & que j'y ay apris ce que je n'avois vû dans Lahoutan, dans le Pere Hennepin, n'y dans tous les autres qui ont écrit de la Nouvelle France. Je croi que tout le monde le lira avec la même satisfaction. On y aprendra comment en 1667, un Subdelegué de Monfieur Talon Intendant du Canada, assembla au Saut sainte Marie les Chefs de toutes les Nations des Lacs, & de quantité d'autres Nations du Nord & du Sud; & que là en leur presence, & de leur consentement, il prit possession des Lacs & de tous ces vastes païs au nom du Roi? qu'il planta un Poteau auquel il attacha les armes de Sa Majesté, & que toutes ces Nations reconnurent le Roi pour leur Pere & leur Défenseur. On y verra l'inclination de tous ces peuples pour la Nation Françoise, on y admirera la prudence

Histoire des Mours

& l'adrelle des François pour ménaget les esprits de ces Sauvages, & les retenir dans notre alliance, maigré toutes les intrigues des Anglois & des Iroquois leurs Emissaires, qui faisoient tous leurs éforts pour les rendre nos ennemis, ou pour les engager à se faire la guerre contre eux, & par ce moyen les mettre dans leurs interêts. On sera surpris de la hardiesse & de l'intrepidité des François, qui vivoient parmi ces barbares qui tous les jours les menagoient de les faire biûler & de les tuer. On reconnoîtra que ces peuples que l'on traite de Sauvages sont très braves, bons Capitaines, bons Soldats, très sages & trés-rafinez Politiques, adroits, diffimulez, entendant parfaitement leurs interêts, sachant bien venir à bout de leurs desseins. Enfin que les François & les Anglois ont befoin de toute leur adresse & de tout leur esprit pour traiter avec cux.

Vous voyez par là, Monsieur, que la lecture du Livre de Monsieur de la Potherie sera agreable au Public, & qu'elle ne sera pas inutile à ceux qui sous les ordres du Roi ont soin de ce qui regarde la Nouvelle France, puisqu'il leur sera connoître qu'il est de la derniere importance de prendre toutes les mesures con-

Menable & les Is Alliées à le fai tres qui comme le pais l'autre.

Fin

& Maximes des Iroquois. venables pour empêcher que les Anglois & les Iroquois ne débauchent les Nations Alliées des François, où ne les engagent à se faire la guerre les unes avec les autres que pour ruïner par ce moyen notre commerce, & nous obliger d'abandonner le pais, afin de s'emparer de l'un & de l'autre.

BOBE', MISSIONNAIRE.

Fin du quatrième & dernier Tome,

enaget retenir les ins leurs éforts l pour re eux. s leurs liefle & ivoient ours les c de les les que braves, és sages , diffieurs inde leurs les Anadresse

, que la la Pok qu'elle sous les i regarde eur fera e imporures con-

er avec

āls) 265 440 440 460 065: 886 685 486 486 486 040 146 <u>ርመው ለመታ በመታ ርጭን ብመታ ረመት : ፋሙት በመታ ው</u>ጭን ባቸው፣ የቸው <u>ና</u>ቸው

## TABLE DES LETTRES CONTENUES DANS CE IV. TOME

#### LETTRE IX.

Hiorhathariron Chef Iroquois de la montagne de Montreal, est soupçonné de trabison par les Colliers dont il est chargé de la part des cing Nations Iroquoises.

Differents Parcis en campagne contre les Iroquois.

Ouincon de Saint Ours, (Oncle à la mode de Bretagne de Madame la Maréchale de Tallard, Commandant des Troupes d'un détachement de la Marine, arrête les irruptions des Iroquois sur le fleuve faint Laurent.

Neuf cens querriers Outaquaks font de grands desordres chez les Iroquois.

Grands

GrAH And Scon: Répor Ab L. C. pln LA I 9401 Les 1

ent

F

des

Co

On

Ont

Conn

Arrah Oraxel Pas. Le Co prép

entr Grand

91101

400 600 400 cm 400 cm

ES

ME

s de la Coupçoners dont ng Na-

ntre les

la mode vréchale Troupes , arrête e fleuve

font de nois. Grands

#### TABLE DES LETTRES.

Grands éclaircissemens à Michilimakinak entre les Ontaonaks & le Commandant François.

Andience à Noskasin , Chef de vingtdeux Villages.

Scoux, qui vient faire Alliance avec le Comte de Frontenac.

Réponse au Vice gonverneur de Baston par Ousanmibouez, & Ekesambrames, Chefs Abenaguis.

Le Comie de Frontenac donne Audience à plusieurs Chefs de ses Alliez

La Durantaye Capitaine, défait les Iroquois au lac Champlain.

Les Iroquois du Saut envoyent prier les Outaouaks de venir voir brûler un prisonnier Iroquois, pris par la Durantaye. page 1.

### X. LETTRE.

Arrabtio Ambassadeur Iroquois demande

Oraxesté Chef Oneyout, médiateur de la Paix, s'offre pour ôtage.

Le Comte de Frontenac donne ordre aux préparatifs de la guerre contre les Iroquois, nonobstant la nouvelle de la Paix entre la France & l'Angleterre.

Grande consternation parms les cinq Na-Tome IV. A a.

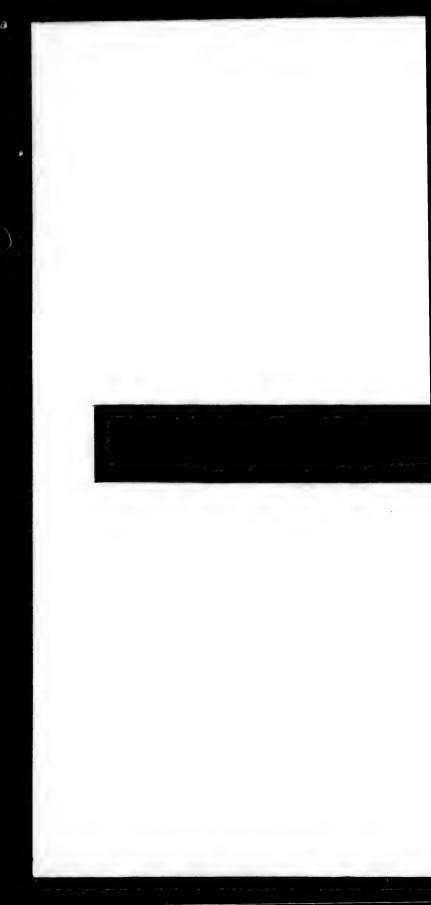

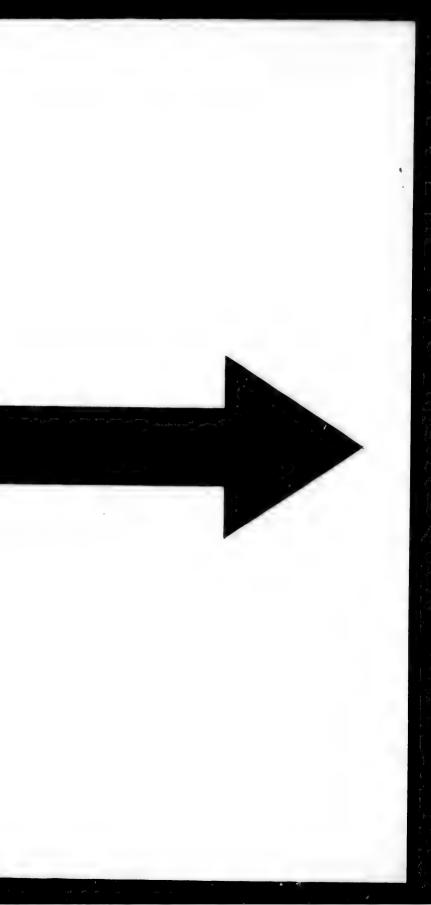

MIO LIE LE LO LO LIGO DE LA LIGO

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



SOTT STATE OF THE STATE OF THE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



#### TABLE.

sions Iroquoises, de la mort du redontati ble la Chandiere Noire, tué par des Algonkins.

Tou

D

60

ta la

Lett

Mort du fidelle Aurionat , Auteur des

dernieres guerres des Iroquois.

Les Iroquois sont choquez contre le Chevalier de Bellomont General de la Nouvello-Angleterre, qui vent les regarder comme sujets de la Couronne.

Different du Comte de Frontenac avec co-General sur ce sujet. 82:

#### XI. LETTRE.

Les Iroquois ayant apris la mort du Comte de Frontenac, different de conclure la Paix.

Le Pere Bruyas Jesuite va en Ambassade chez les Iroquois.

Ambassade des Iroquois pour traiter de la Paix.

De Pere Amyalran Tesuite va an païs des Ontaonaks, pour les engager d'amener les Esclaves Troquois, & de se tronver an Conseil general de la Paix. 113:

Lettre du Roi d'Angleterre au Chevalier de Bellomont, Gouverneur General de la Nouvelle Angleterre. 1285

#### DES LETTRES.

#### XII. LETTRE.

Toutes les Nations Allibes de la Nonvelle France tiennent des Confeils generaux à Montreal, où la Paix est concluë.

Lettre de Monsieur Bobé Missionnaire, A Monsieur Raudot Intendant general des Classes, ci-devant Intendant de la Nouvelle France. 267

Fin de la Table.

. S De l'Alle de Cale de l'Alle de l

ofdeange moust us nothered l

La Da

AVEC CO

81

edonta

er des

teur des

Cheva

Touvello ler com-

lu Comconclure

mbassade

ter de la

païs dess d'amener stonver

bevalier eneral de 1186

# **李林林林林林林林林林林林林林林林** 李林林林林林林林林林林林林

### MPROBATION.

J'Ai hû par ordre de Monsei-Jeneur le Chancelier le present Manuscrit, & j'ai crû que l'impression en seroit agreable & utile au Public: Fait à Parisce neuvième de Juin 1702.

FONTENELLB.



onseie preu que
reable
Paris

LLB.

ARTES Program

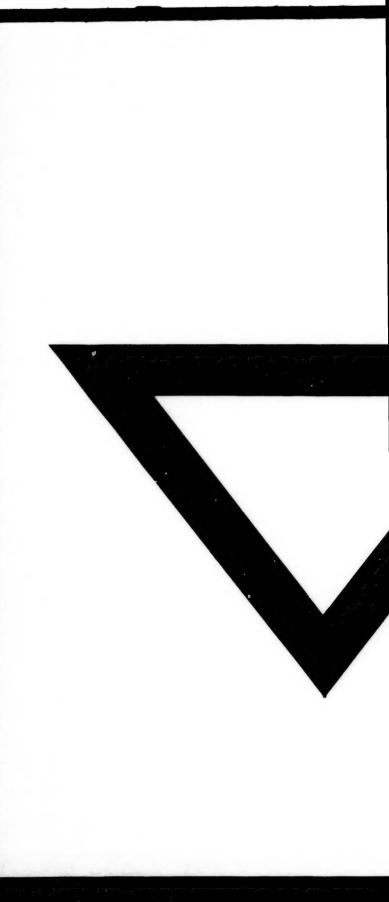